



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE.

Bruxelles. - Comptoir universel d'imprimerie et de librairie, V. Devaux et Comp.

### DITS ET CONTES

DE >

# BAUDOUIN DE CONDÉ

ET DE SON FILS

## JEAN DE CONDÉ

publiés

D'APRÈS LES MANUSCRITS DE BRUXELLES, TURIN, ROME, PARIS ET VIENNE ET ACCOMPAGNÉS DE VARIANTES ET DE NOTES EXPLICATIVES

par

#### AUG. SCHELER

BIBLIOTHÉCAIRE DU ROI DES BELGES

DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET LETTRES

Professeur agrégé à l'Université de Liége, Chevalier des ordres de Léopold, du Christ et de la Saxe-Ernestine, conseiller de l'Académie d'archéologie de Belgique, membre effectif de la Société des Bibliophiles de Belgique, membre correspondant de la Société des sciences, lettres et arts du Hainaut, de la Société royale d'Émulation de Liége, de la Société liégeoise de littérature wallonne et de la Société archéologique du grand-duché de Luxembourg.

TOME III.

JEAN DE CONDÉ.

2e PARTIE.

#### BRUXELLES,

COMPTOIR UNIVERSEL D'IMPRIMERIE ET DE LIBRAIRIE, VICTOR DEVAUX ET Cie,

RUE SAINT-JEAN, 26.

1867



### INTRODUCTION.

---

A part quelques citations dispersées dans le Glossaire de Du Cange et dans celui de Roquefort, on ne connaissait encore, en 1827, du poëte aux nombreuses compositions duquel sont consacrés les deux volumes suivants, que l'analyse de deux pièces, donnée par Le Grand d'Aussy dans son Recueil de fabliaux, un petit fragment du dit de la Fourmi, recueilli par M. Robert dans ses Fables inédites, et deux fabliaux, savoir : le Sentier battu (imprimé par Barbazan, à la suite de l'Ordene de Chevalerie, Lausanne et Paris, 4759, pp. 468-477, et reproduit par Méon, dans ses Fabliaux et Contes, t. Ier, pp. 100-105), et le dit du Clerc qui fu trouvez derier l'escring (publié par Méon, dans ses Nouveaux fabliaux, t. Ier, pp. 165). Le nom de Jean de Condé est passé sous silence par les bibliographes qui s'occupent des anciens poëtes français, comme Fauchet, Duverdier, La Croix du Maine, etc., et Roquefort luimême, dans son État de la poésie française au xue et xme siècle, n'a pas trouvé occasion d'en faire la moindre mention.

La première notice imprimée sur Jean de Condé,

dont nous ayons connaissance, se rencontre dans les préliminaires de l'ouvrage suivant : Serventois et sottes chansons couronnés à Valenciennes, tirés des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, par M. G.-A.-J. Hécart (3e édit., Paris, 1834, in-8°, pp. 22-30) 1. Elle donne les titres de 29 de ses compositions, d'après une liste communiquée à M. Hécart par M. Méon 2. Malheureusement, l'éditeur des Serventois, malgré les doutes sérieux que lui avait exposés, avant l'impression de sa 3e édition, M. le docteur Leglay, persistait dans l'idée que Jean de Condé, le trouvère, était identique avec un Carme du même nom, natif de Valenciennes, auteur d'œuvres théologiques écrites vers 1380, et dont parlent Doutreman et Leboucq. Rien ne lui semblait s'opposer à ce que le même personnage eût écrit en 1315 et en 1380 et que, de poëte, il fût devenu, vers la fin de ses jours, Carme et savant théologien. En écrivant ses préliminaires, M. Hécart n'osait affirmer que Baudouin de Condé fût de la même famille, quoique M. Robert, dans ses Fables inédites, eût paru disposé à le penser 3.

En 1835, parut le supplément du Roman du Renart, par M. Chabaille, et voici ce qui s'y trouve dans l'Avertissement, à propos du *Renars mestres de l'ostel le Roy*, épisode du *Dit d'Entendement* de Jean de Condé, imprimé tout au long dans ce volume, d'après le Ms. 1446 de la Bibliothèque impériale de Paris, et collationné sur le nº 317 de l'Arsenal:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Première éd., 1827, deuxième, 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette liste répond à la série des pièces de Condé contenues dans le Ms. 1446 (ancien 7534<sup>55</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voy. l'Introduction de notre t. I, p. IX.

« Nous avons peu de renseignements sur l'auteur. M. Robert, qui a imprimé quelques vers du Dit de la Fourmi, de Jehan de Condé, dit, dans son Essai sur les fabulistes placé en tête des fables : « Je ne sais à « quelle époque il vivait, mais comme on trouve parmi « ses poésies une pièce de vers contre Enguerrand de « Marigny, il doit avoir écrit avant le règne de Charles « le Bel, sous lequel la mémoire de ce malheureux sur- « intendant fut réhabilitée. Boudouin de Condé était « sans doute parent de celui-ci. » Le Ms. 317, B. L. F., de la bibliothèque de l'Arsenal, confirme cette conjecture : on y lit, fol. 4, v° col. 4 : « Ci finent li dit Bau- « doin de Condeit et commencent après li Jehan, son fils. »

M. Chabaille ne connaissait pas, en traçant ces lignes, les détails offerts par la notice de M. Hécart, et n'avait donc pas eu l'occasion de les discuter.

M. de Reiffenberg, dans son Introduction à la Chronique de Philippe Mouskes, qui fut imprimée en 1836, traite de Jean de Condé (p. cliii), avant Baudouin et s'en rapporte, pour tout autre détail, exclusivement aux données fournies par Hécart.

Un an plus tard, en 1837, M. Arthur Dinaux puise également dans la notice de l'érudit auteur du Dictionnaire rouchi, les éléments d'une nouvelle étude sur notre trouvère; il l'inséra dans le premier volume de la nouvelle série de ses Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique (pp. 305 à 310). Contrairement à son devancier, il y cite sans hésitation Jean comme le fils de Baudouin et le distingue de Jean de Condé, le révérend Carme que mentionne Doutreman.



C'est lui aussi qui, le premier, fait l'énumération complète des 50 pièces de Jean que renferme le manuscrit de l'Arsenal.

L'article consacré à Jean de Condé par M. Van Hasselt dans son Essai sur la poésie française en Belgique, imprimé en 1838 (pp. '79-80), se rapporte particulièrement au contenu du Plaid des chanoinesses et de la Défense des menestriers, connus depuis longtemps par la traduction en prose ou plutôt l'analyse sommaire qu'en avait donnée Le Grand d'Aussy, et ne touche pas à la question biographique.

D'après toutes ces données, on est en droit d'être surpris de ne rien trouver sur le personnage qui nous occupe, dans le tome XXIII de l'Histoire littéraire de la France, qui parut en 4856, si ce n'est, parmi les auteurs de fabliaux du xmº siècle, une simple mention de trois morceaux de Jean : le Sentier battu, Du Clerc qui fu trouvez derier l'escring (publiés, nous l'avons dit, par Méon), et le Plaid des Chanoinesses (traduit par Le Grand). Et cependant le même manuscrit de Paris, cité à propos de Baudouin de Condé, qui fait l'objet d'une ample notice <sup>1</sup> dans la partie du même volume consacrée aux Dits, renferme 39 pièces de son fils.

On a de la peine à se rendre compte de cet oubli à l'égard d'un poëte dont la fécondité et l'importance littéraire avaient été, depuis 4827, signalées par divers auteurs français ou belges.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Ms. de l'Arsenal est resté inconnu à l'auteur de cette notice, tant en ce qui concerne Baudouin que Jean. Au t. xv1 (p. 225), M. Daunou avait inséré dans son Discours une mention sommaire du Plaid des Chanoinesses seulement.

L'attention fut plus activement reportée sur le trouvère hainuyer, lorsque, en 1860, M. Adolphe Tobler, professeur à Soleure, fit insérer dans le tome II du Jahrbuch für romanische und englische Literatur, herausg. von Dr Ad. Ebert (pp. 82 et ss.), le Dit du Magnificat, en le faisant précéder d'une notice analytique sur une série de pièces de Jean de Condé, découvertes par lui dans un Ms. de la Casanatensis à Rome (voy. plus bas). Cette notice relevait également deux passages tirés de deux de ces pièces, dont l'un confirmait péremptoirement le dire du Ms. de l'Arsenal, concernant le rapport de parenté entre Baudouin et Jean 1, tandis que l'autre mettait en lumière la position sociale et la nationalité de ce dernier (voy. plus bas).

Dans la même année 4860 <sup>2</sup>, le savant romaniste que nous venons de nommer, fit imprimer, parmi les publications du *Litterarischer Verein*, à Stuttgart, 12 pièces de Jean, en un volume intitulé : *Gedichte von Jehan de Condet nach der Casanatensischen Handschrift herausgegeben von Ad. Tobler* (185 pp. <sup>3</sup>). Ce volume est accompagné d'un simple aperçu analytique du Ms. de Rome, de quelques notes historiques et de l'indication des corrections que l'éditeur a fait subir à son texte.

Le volume de M. Tobler n'avait pas encore paru que, pendant son séjour à Rome, M. le baron Kervyn de

Voy. notre t. I, p. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour être complet, il nous reste à dire que, des 1859, M. Tobler avait communiqué à l'Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen (t. xxvi, p. 285) une autre des pièces découvertes à Rome: le dit de le Pasque.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le dit du Magnificat s'y trouve reproduit.

Lettenhove fut amené, par ses recherches entreprises au point de vue de l'histoire littéraire ou politique belge, à découvrir, de son côté, le précieux manuscrit de la Minerve. Dans un rapport résumé que cet infatigable investigateur présenta à l'Académie royale de Belgique, le 3 mars 1860, sous le titre: Les Bibliothèques de Rome (notes et extraits), il fait part de la découverte des poëmes de Jean de Condé, et donne l'énumération des 38 pièces dont il avait pris les incipit et les explicit \(^1\).

Dans le Bulletin du Bibliophile belge, confié alors à notre direction, après avoir, dès 4861, mentionné succinctement (t. XVII, p. 448) le livre de M. Tobler, ainsi que la communication académique du baron Kervyn, nous fîmes du trouvère belge l'objet d'une notice littéraire spéciale, qui fut insérée au t. XIX de ce recueil (1863, pp. 44-71 ²), et dans laquelle, selon les connaissances que nous avions alors de ces questions, nous traitâmes à la fois de la personne et des écrits de Jean de Condé. Nous y reproduisîmes d'après le recueil de Tobler, en y ajoutant des notes philologiques et autres, une pièce importante pour l'histoire du pays : le Dit du bon conte Guillaume.

C'est ce petit travail qui nous valut l'honneur d'avoir été jugé digne de la tâche que nous nous sommes efforcé d'accomplir dans ces volumes.

En publiant son quatrième volume des Trouvères, jongleurs et menestrels du nord de la France et du midi de la

¹ Tirée à part à 50 exemplaires.

<sup>1</sup> Voy. Bulletins de l'Académie, 2e série, t. IX, pp. 306 et ss.

Belgique, volume consacré aux trouvères brabançons, hainuyers, liégeois et namurois (Bruxelles, 4863), M. Arthur Dinaux reprit, en l'amplifiant, le travail sur Jean de Condé qu'il avait fait paraître en 4837 dans ses Archives. L'érudit académicien français, que quelques mois plus tard la mort vint arracher aux nouveaux ouvrages qu'il préparait dans sa paisible retraite de Montataire, n'y a point négligé les nouveaux éléments fournis par le Ms. de Rome; celui-ci lui était connu par les communications de M. le baron Kervyn, mais les poëmes mêmes, mis au jour à Stuttgart depuis trois ans et annoncés par divers organes littéraires, lui avaient complétement échappé.

Pour terminer cette revue bibliographique sur l'écrivain que nous éditons, nous avons encore à mentionner les pages consacrées à Jean de Condé, par M. Ch. Potvin, dans le tableau littéraire qu'il a tracé du Règne du bon Guillaume, dans le tome XXXIX (juillet, 1863) de la Revue trimestrielle, et la publication suivante de la Société des bibliophiles belges, séant à Mons, due également aux soins de M. Potvin : Panégyriques des comtes de Hainaut et de Hollande, Guillaume Ier et Guillaume II (Mons, 1863, 60 pp.), où le poëme sur le bon comte Guillaume se trouve reproduit aux pp. 23 à 31.

Le nombre des pièces que nous avons réunies dans ces deux volumes, comme appartenant à Jean de Condé, s'élève à 75, dont 60 étaient inédites. Elles nous ont été fournies par quatre manuscrits : deux de Paris, un de Turin et un de Rome. Ce sont :

- 4. Le Ms. de la Bibliothèque impériale, nº 1446, le même qui nous a servi pour Baudouin de Condé et que nous avons décrit au t. I, p. xxvı (il est désigné dans notre édition par A). Il renferme 39 pièces de Jean de Condé.
- 2. Le Ms. de l'Arsenal, Belles-Lettres, n° 317, dont les 439 feuillets sont exclusivement consacrés à Baudouin et à Jean son fils; voy. t. I, p. xxvı. (C'est le Ms. B de notre édition.) En dehors des 39 pièces que renferme le Ms. précédent, il en offre encore 44, dont 4 seulement se trouvent aussi dans le volume auquel nous passons.
- 3. Le Ms. de la Casanatensis de Rome (autrement appelée Bibliothèque de la Minerve). Il est marqué B., III, 18, et écrit sur parchemin d'une main très-régulière, qui accuse le xive siècle. Il se compose de 207 feuillets à 4 colonnes de 38 lignes chacune. Le catalogue le renseigne de cette manière: Meun, Jean, o Clopinel, continuation du Roman de la Rose de Lorris.

Il donne, en premier lieu, le Roman de la Rose: « Chi commenche li roumans de la Roze et premierement commenche mestre Guillaumes de Lorriz jusques à faus sanblant. Et mestre Jehan de Meun fist tout le remenant en apriès. » Puis viennent 37 pièces en vers, d'un contenu partie narratif, partie didactique. De ce nombre, 21 indiquent explicitement, comme auteur, Jean de Condé, 4 est attribuée à Jean de Batery; 45 ne renferment, à cet égard, aucune indication.

Nous avons exclu de notre édition deux pièces seulement du volume en question, savoir : 4° la 2°, intitulée Li confiesse et li pelerinaige Renart (environ 490 vers), épisode du Roman du Renart, publié par Méon (t. II, pp. 127-144) <sup>1</sup>, et dont la composition ne saurait être attribuée avec assez de probabilité à Jean de Condé, pour que nous eussions osé le reproduire dans ses œuvres; 2º la 3º: Ch'est li dis des VIII blasons, dont l'auteur se nomme lui-même Jean de Batery <sup>2</sup>. Des 35 qui restent, il n'y en a que 11 qui se trouvent aussi dans les manuscrits de Paris (7 dans les deux et 4 dans celui de l'Arsenal seul). Le volume paraît ne pas être achevé <sup>3</sup>.

4º Manuscrit de la Bibliothèque royale de Turin, marqué L. I. 13. C'est un in-folio de grand format, écrit sur

¹ Sous le titre: Ci commence le pelerinage Renart si con il ala à Rome. Le texte de la Casanatensis paraît offrir quelques vers en plus, notamment les deux derniers:

Renart et Bernart et Belin Ains puis ne furent pelerin.

On en trouve une analyse dans le recueil de Le Grand d'Aussy.

<sup>2</sup> Insérée, par M. Tobler, dans le t. V du Jahrbuch für romanische und englische Literatur, pp. 211-221.

<sup>3</sup> Ce manuscrit n'avait point passé sous les yeux de M. Adalbert von Keller, lorsque ce savant explorait, en 1840, les bibliothèques romaines, pour y recueillir ce qu'elles pouvaient offrir de curieux en fait de productions du moyen âge appartenant à la littérature poétique, tant romane qu'allemande. Et cependant il n'avait pas négligé de visiter la Casanatensis, comme le prouve l'important recueil des pièces qu'il a rassemblées pendant ce voyage en Italie et publiées sous le titre de Romvart (Mannheim, 1844). Mais aussi lors de sa visite, il n'existait point encore de catalogue des manuscrits de cette collection, et il nous apprend que le conservateur, le Dominicain Giacinto de Ferrari, venait seulement de commencer à le rédiger.

En tête de la première page du Ms., on lit en marge : Bourdelot 793; probablement le nom du propriétaire.

parchemin, en lettres de forme, sur trois colonnes de 50 lignes chacune. Du temps de Pasini, qui renseigne ce volume à la page 468 du tome II de son catalogue (nº xxxu), et qui, tout en donnant des extraits assez étendus, l'avait fort négligemment examiné, il était coté G. II. 9. Ledit catalogue lui assigne la date du xine siècle; mais Jean de Condé écrivant encore en 4337, nous attribuerons la confection de notre manuscrit, avec plus de probabilité, à la fin de la première moitié du xive siècle. Quelques rimes chronologiques, placées en écriture cursive sur le verso du deuxième folio blanc de la fin, font mention de Valenciennes, avec la date de 1407, d'où l'on peut inférer qu'au xve siècle le volume se trouvait encore dans nos contrées 1. Deux des plus longs poëmes de Jean de Condé ont été insérés dans le manuscrit dont nous parlons; l'un, Li Chevalier à la manche, s'y trouve, sans titre, aux fol. 27 v° à 35 v°, et est renseigné dans le catalogue de Pasini, mais avec la remarque incerti auctoris ou sine auctoris nomine, bien que ce nom soit clairement exprimé au v. 2350. C'est le désir de collationner le texte de ce poëme avec la version du codex de la Casanatensis, où il se trouve également, qui nous engagea à prendre inspection du volume de Turin, et ce fut pour nous une bien agréable surprise, quand nous y

¹ Nous avons fait la description et le dépouillement du codex de Turin dans le 3e et 4e cahier du *Bibliophile Belge*, 1rc année (1866), sous le titre : « Notice et extraits de deux manuscrits français de la Bibliothèque royale de Turin ».

La plus grande partie de cette notice est consacrée à l'analyse de la principale des cinq pièces que renferme le volume; c'est un poëme d'aventure de plus de 24,000 vers, resté inconnu et intitulé Sone de Nausay (Nancy).

découvrîmes, aux fol. 22 à 27, une seconde composition de notre poëte, qui avait échappé aux auteurs du catalogue Pasini, et dont l'existence même était restée inconnue à tous ceux qui, avant nous, ont traité de Jean de Condé: li Lais du Blanc chevalier. Le nom de l'auteur, nettement exprimé au v. 21, ne nous laissait aucun doute sur la paternité de cette très-remarquable composition.

On pourrait peut-être contester, pour un certain nombre de pièces, l'attribution que nous en avons faite à Jean de Condé. En effet, dans le nombre des 75 que nous publions, il v en a 39 seulement dans lesquelles le nom de l'auteur soit explicitement énoncé. Ce qui nous a fait accueillir les 36 autres, c'est tout simplement la circonstance qu'elles se trouvent mêlées à d'autres pièces portant le nom de Condé (c'est le cas pour 7 pièces anonymes du manuscrit deRome), ou renfermées dans un recueil consacré exclusivement, d'après un intitulé contemporain du manuscrit, aux poésies du père, d'abord, et du fils, ensuite. Cette circonstance, combinée avec le fait qu'aucun motif intrinsèque ne s'y opposait et que toutes les pièces ont une physionomie générale commune, nous a semblé suffisante pour justifier notre procédé. Une chose, toutefois, nous a frappé et nous tenons à la signaler : c'est qu'aucune des pièces légères (des fabliaux proprement dits, les nos 14, 13, 30, 57 et 72), n'est signée. Ces pièces font, à la vérité, disparate avec le caractère sérieux de la généralité des poëmes du trouvère, mais cette disparate n'est point une incompatibilité et ne nous autorisait nullement à les exclure.

Le plus grand nombre des compositions de Jean de Condé, comme de celles de son père, appartiennent à la poésie morale; l'enseignement y est la plupart du temps appuyé sur une parabole ou sur quelque moustre tirée de la nature, de l'histoire ou de la vie journalière. Le poëte y prend sévèrement à partie les vices du siècle, non pas avec l'ardeur impétueuse d'un prédicateur sorti du cloître, mais avec l'indignation moins acerbe d'un laïque honnête homme, tout disposé à accorder les jouissances que peut offrir ce bas monde, à condition que les règles de la vertu et de l'honneur ne soient point négligées et que le pauvre ne soit point oublié. La chevalerie ou la noblesse, pour lui, n'a des droits et même n'a sa raison d'être que si elle observe les hautes obligations qui s'y rattachent : grandeur d'âme , largesse , courage et magnificence. Les hommes sont égaux; issu de gentil ou de vilain, nul n'est vilain, sinon de cœur.

Le culte de la femme, malgré les quelques peintures un peu frivoles qu'il s'est permises, est chez Jean de Condé d'une délicatesse remarquable; il faut honorer la femme, parce qu'une femme nous a donné le Sauveur, qu'une femme nous enfanta et nous allaita, qu'une femme fut notre épouse, fut notre amie. Si la femme succombe, il ne faut pas l'excuser, mais lui pardonner; les coupables, ce sont les hommes qui lui tendent des embûches. Le poëte est souvent pris d'une sévérité plus ou moins pieuse, mais toujours exempte d'une austérité aigre et hargneuse.

Bien que le style soit plus soigné, l'allure plus franche, l'élocution moins lâche et moins diffuse, la pen-

sée souvent plus vive, le développement des matières plus agencé que chez Baudouin, la lecture de ses œuvres fatigue à la longue par la monotonie des sujets et le peu d'originalité dans les idées; mais ce sont là des défauts qui caractérisent le genre qu'il cultive, et inhérents à sa profession de trouvère salarié. Les tours de force de rimeur et les jeux de mots apparaissent bien çà et là, mais la rime équivoque ne prédomine pas comme chez son père.

Jean de Condé offre infiniment plus d'attrait dans le récit que dans le genre didactique. Ses contes ou chants d'aventures du Blanc chevalier, du Chevalier à la Manche, du Lévrier, du Magnificat et sa Messe des oiseaux ont, à part quelque mérite d'invention, une touche gracieuse et même parfois de l'éclat. Les quelques fabliaux insérés dans son œuvre ne sont dépourvus ni de vivacité, ni de piquant; tous n'ont pas la même valeur, il est vrai, mais on peut hardiment ranger Jean de Condé parmi les meilleurs fabliers de son temps 1.

Le poëte avait reçu, on ne saurait en douter, une éducation soignée; non-seulement il accuse une grande familiarité avec les usages et les sentiments qui règnent dans les hautes classes de la société, dont il censure constamment les défauts, mais une instruction littéraire distinguée, comprenant aussi bien les auteurs profanes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au sujet de la flexibilité de talent dont notre poëte fait preuve en s'essayant sur des genres si variés, M. Dinaux rappelle un mot que Jean de Condé aurait inséré lui-même quelque part dans ses écrits: Variété, c'est ma devise. Nous n'avons pas trouvé ce mot dans les 75 pièces de notre recueil.

étudiés et répandus de son temps, que la littérature sacrée, qu'il se pique quelque part de connaître aussi bien et même mieux qu'un disciple de saint Dominique ou de saint François.

Dans ce qui précède, nous avons rapidement énuméré, d'abord les écrivains qui, avant nous, se sont occupés du poëte dont nous éditons les œuvres, puis les sources auxquelles ont été puisés les divers éléments dont elles se composent; ensuite, nous avons brièvement indiqué le caractère général des compositions de Jean de Condé, abandonnant aux lecteurs un jugement plus précis sur le rang littéraire de ce trouvère; il nous reste à faire connaître quelques détails sur la vie de notre auteur.

Malheureusement, ce que nous en savons, n'ira pas au delà de ce que d'autres avant nous, et nommément M. Tobler, ont été en mesure d'établir. Nous n'avons vu la mention de son nom dans aucune production littéraire, ni dans aucun document. Les recherches faites à cet égard dans les archives du royaume ou en province, n'ont point abouti. Les Jean de Condé y apparaissent en grand nombre, mais en aucun cas l'identité avec celui qui nous intéresse n'offrait quelque probabilité.

Les écrits du poëte devaient donc sculs nous guider pour réunir quelques éléments biographiques.

Impossible de rien conjecturer sur le lieu ou sur l'année de sa naissance; mais deux faits sont acquis : c'est qu'il était fils de Baudouin de Condé et de nationalité hainuyère. Le passage du dit du Lévrier, que nous avons cité dans l'Introduction du t. I, p. 1x-x, et les mentions réitérées et élogieuses du Hainaut, de son

souverain et de ses habitants <sup>1</sup> ne permettent guère d'élever un doute à cet égard. Le dit du Bon comte Guillaume de Hainaut, qui exprime les regrets du poëte à la mort de cet excellent prince, ne confirme pas seulement à son tour les conclusions favorables à la nationalité hainuyère de Jean, mais il nous apprend que celui-ci, à l'époque de cet événement, en 1337, était employé à demeure dans la maison de Guillaume.

Si a au faire mis acort
Jehans de Condet, qui estoit
De son maisnage et qui viestoit
Des robes de ses escuyers:
Li gentieus quens des Hainnuiers
Lui a dou sien douné maint don. (Vv. 164-169.)

Cette position d'écuyer-menestrel du comte, Jean de Condé l'avait-il occupée dès le début de sa carrière, ou lui fut-elle accordée à raison d'une renommée acquise en d'autres lieux, durant la vie nomade d'un trouvère ou ménestrel de profession? Il serait difficile de rien fixer à ce sujet. La dernière supposition, cependant,

¹ Dit du Blanc chevalier, 776; Chevalier à la manche 827-30; 984; 994; Du Clerc qui fut repus derrier l'escring, 7. La mention du comte de Soissons, seigneur de Chimay (Chevalier à la manche, 831), pourrait bien reposer aussi sur le désir de se rendre agréable à la maison de Hainaut, dont une branche était, du temps de l'auteur, en possession de la terre de Chimay par suite d'alliance avec l'héritière des comtes de Soissons. Les mots (Messe des Oisiaus, 575):

Doné m'en ot plus d'un sestier A la mesure de Biaumont »

n'indiqueraient-ils pas à leur tour des relations avec le château de Beaumont, habité, comme on sait, par des seigneurs amis des lettres? pourrait peut-être s'étayer du passage suivant, extrait du dit des Jacobins et des Fremeneurs (vv. 247-257):

Si sui des menestrex el conte,
Car biaus mos trueve et les reconte,
Dis et contes, et lons et cours,
En mesons, en sales, en cours
Des grans seigneurs, vers cui ge vois,
Et haut et bas oient ma vois.
De mal à fere les repren
Et à bien fere leur apren;
De ce jour et nuit les sermon,
On ne demande autre sermon
En plusours liex où je parole.

Dans le même dit, le poëte en appelle encore à la renommée dont il jouit dans mainte contrée :

Jehan de Condé sui noumez, Qui sui en maint lieu renoumez.

Des 75 pièces que nous avons rassemblées, il ne nous a été possible de tirer que trois dates exactes concernant la composition de l'une ou l'autre d'entre elles.

La pièce LV, De l'ipocresie des Jacobins, a été composée sous l'impression toute récente de la mort de l'empereur Henri VII, qui est attribuée par l'auteur, en toute certitude, à l'effet du poison; elle date par conséquent de l'an 1313.

Le poëme intitulé: Li dis du Segneur de Maregni, qui a pour objet les enseignements à tirer du sort de ce fameux personnage, a été écrit fort peu de temps après son exécution (30 avril 1315), comme il ressort nettement des vv. 76 et ss.:

Des autres fais taire me veul
Et d'une venjence nouvele
De Dieu, dont partout est nouvele,
Vous voudrai parler ci endroit,
Qui est avenue orendroit:
D'un riche homme, d'un grant seigneur...

Enfin, le dit sur la mort de Guillaume de Hainaut, a également sa date bien fixée, énoncée même en toutes lettres aux vers 186-7 : celle du 7 juin 1337.

Jean de Condé peut avoir *trové* aussi bien avant 1343 qu'après 1337<sup>1</sup>; nous assignerons donc pour espace chronologique de son activité les 40 ou 45 premières années du xiv<sup>e</sup> siècle.

1 Pour mieux enchaîner la biographie de Jean à celle de Baudouin, on pourrait peut-être, modifiant un peu le cadre chronologique (1240-1280) établi pour ce dernier dans l'Introduction du t. I, s'en tenir provisoirement aux dates approximatives suivantes, jusqu'à ce que des données nouvelles viennent mieux éclaircir cette question : Baudouin: naissance v. 1230, mort v. 1290 (rima à partir de 1245); Jean: naissance v. 1280, mort v. 1345 (rima à partir de 1305). — Arthur Dinaux fait fleurir Jean de Condé de 1275 à 1340, mais il n'apporte, pour la première de ces dates, aucune pièce à l'appui. L'abbé Papon, répété par Dinaux, prête à Le Grand d'Aussy l'affirmation que les vers de Jean de Condé se trouvaient dans un recueil remontant à 1266, et il se plaît à combattre ce fait par une circonstance historique relative à l'introduction des Franciscains à Paris (Voyage en Provence, 2e éd. Paris 1787, t. II, p. 208). Je ne sais où le savant Oratorien a rencontré cette assertion; pour ma part, je l'ai vainement cherchée. Voici, bien au contraire, ce que Le Grand d'Aussy avance à propos du dit des Chanoinesses et des Bernardines (éd. 1781, t. I, p.291): «Le changement de Nivelles arriva vers 1059. Celui de Moûtiersur-Sambre ne se fit qu'en 1282; et ceci prouverait que notre poëte écrivait sur la fin du treizième siècle ou peut-être au commencement du quatorzième. »

Les notes explicatives dont nous avons fait suivre les poëmes de Jean de Condé, sont rédigées dans le même esprit que celles du t. I; nous tenions à la fois à faciliter l'intelligence du texte à des lecteurs peu rompus encore à la diction du xme et xive siècle, et à recueillir par-ci parlà certaines particularités lexicographiques ou grammaticales, que nous avons jugées dignes d'être relevées au profit de la science philologique. On verra que nous nous sommes surtout attaché à ce que le lecteur ne se méprenne pas en prêtant à certains mots leur signification actuelle. Au reste, la langue de Jean de Condé est, relativement parlant, nette et facile, rarement confuse, rarement incorrecte; sa phrase est construite avec plus d'aisance que celle de Baudouin; les longueurs, les enchevêtrements, les anacoluthies involontaires qui déparent le style du père, ne sont pas trop sensibles dans la poésie du fils. L'expédient des chevilles y règne encore largement, mais ce n'est pas dans un genre poétique et à une époque où la fraîche inspiration, le jet vif et vigoureux du cœur font défaut, qu'il faut s'attendre à le voir employer avec moins defréquence.

Bruxelles, janvier 1867.

AUG. SCHELER.



## XXXVII

# LA MESSE DES OISIAUS ET LI PLAIS DES CHANONESSES ET DES GRISES NONAINS'.

n pensant à la douche joie Dont amans en espoir s'esjoie, Fui couchiés une nuit de may Tout sans pesance et sans esmay;

- 5 Si m'endormi sans point d'arrest Et songai qu'en une forest Estoie en la plus bele lande Que on trouvast jusqu'en Illande; S'ere assis sour une tombele
- 10 Qui en la lande estoit mout bele, Si avoit un pin mout ramu. Li oiselon n'ierent pas mu Ki parmi la foriest chantoient; Car le jour apparant sentoient
- 15 Que clert après l'aube crevant, Un peu devant soleil levant;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Copié sur le Ms. 1446 de la Bibliothèque impériale (notre Ms. A); collationné sur le n° 317 de la bibliothèque de l'Arsenal (notre Ms. B), fol. 51 r°.

Ains nus n'en vit tant en sa vie, Qu'il sembloit bien que par envie Li uns pour l'autre s'efforchast;

- 20 Ki par tout le monde chachast, Tant ensamble n'en trouvast mie; Bien quidai que par arramie Se fussent illuec assemblé; A l'oïr m'orent tost emblé
- 25 Mon cuer et en joie ravi.
  Et après ce venir là vi
  Un papegai moult bien parlant,
  Qui sour le pin s'en vint volant,
  Et, aussi tost qu'il fu venus,
- 30 Chascuns oisiaus s'est cois tenus, Aussi cois c'on chantast la messe. Messagiers ert à la dieuvesse D'amours, ki là venir devoit; Trois jours devant mandé l'avoit.
- 35 Par celui meïsmes message:

   « Entendés », fait il, « mon langage,
  Tout li oisel gros et menu,
  Qui chi endroit estes venu
  Par le commandement ma dame,
- 40 Qui maint cuer par le mont endame; A tous vous pri et fach savoir Que, pour ma dame rechevoir, Faites tel joie qu'il convient; Car à grant fuison de gens vient,
- 45 Et en ceste lande vorra
  Hebergier et y demorra,
  Hui et demain, trestout le jour:
  Si porra bien faire sejour
  Plus longuement, mais ne le sai;
- 50 Mais che iert voirs que dit vous ai. » Et quant li oisiel che oïrent,

Se par devant che s'esjoïrent, A cele joie daarraine Ne monta riens la premeraine;

- 55 Tant efforcha chascuns sa vois Que graindre me sembla cent fois Cele joie qu'adont menèrent Li oiselon, qui s'ordenèrent Par tropiaus chascuns à sa guise;
- 60 Pour nient fust plus grans joie quise,
  Car trouvée ne peüst estre,
  Ce sambloit miex vie celestre,
  Ke ne fesist joie mondaine.
  N'estoit mie de là lontaine
- 65 La dame Venus, qui venoit
  Et si grant conroy amenoit
  Ke nombres n'en puet estre dis:
  Che sambloit uns drois paradis,
  De la joie que demenoient
- 70 Les gens qui avuec li venoient; Trop y aroit à deviser. Mais en quant c'on peut aviser Pour cuer à faire resjoir En estrumens dous à oir,
- 75 En chans, en moteis, en conduis,
  Et en plusours autres deduis,
  Ce pot on oïr là endroit.
  En la plache vinrent tout droit
  Là ù je m'estoie arresteis;
- 80 Uns haus sieges fu apresteis,
  Si riches et d'œvre si fine,
  Que bien sembloit œvre devine,
  Ne on ne peüst avoir teil
  D'œvre de main d'ome mortel;

- 85 Plus riche siege ne vit nus.

  Là fut la diewesse Venus
  Assise pour tenir justiche.
  Chil qui furent en son serviche
  Le vont là endroit aourer
- 90 Et, quanqu'il puelent, honorer. Leveis ert en haut li soliaus, Si ert li tans et clers et biaus, Li ore douche et atemprée; Si ert revestie la prée
- 95 De verte herbe et de flours diverses,
  Blanches, jaunes, rouges et perses;
  Asés y ot d'arbres divers,
  De fueille viestis et couviers,
  Et fuison y ot de floris.
- 100 Moult estoit li lieus seignouris, Car fontaines y ot pluisours, Douces et cleres de droit sours, Courans sour menue graviele. Là ot mainte plainte noviele
- 105 De chiaus qui par amours amoient,
  Ki à la dame se clamoient;
  Mais ele a tout en respit mis,
  Et si lor a dit et proumis
  Ke plainte n'orra là endroit
- 110 Ne n'en fera ne tort ne droit Jusqu'adont c'on ara disné, Et atant sont li plait finé.

Venus le rosseignol manda Et hautement li commanda 115 Ke messe chantast devant li,

<sup>111</sup> B. Jusqu'atant. — 115 B. La messe, leçon admissible, car le ke n'est pas nécessaire.

Et li autre oisel plus joli Et miex chantant fuissent avuec. Li rosseignos s'apreste illuec, K'il n'i a mis nul contredit,

- 120 Et son confiteor a dit,
  Et en après, sans plus atendre,
  Ly aloëte et la chalendre
  L'introyte en haut commenchièrent,
  Et li autre oisiel s'avanchièrent,
- 125 Si chantèrent trestuit ensamble.

  Ki chanter les ot, bien li samble

  Qu'oncques nul jour chose n'oïst

  De coi ses cuers tant s'esjoïst.

  Et en après la kiryele
- 130 Chantèrent à vois clere et biele Trestout ensamble à vois planiere. Là ot chanté de grant maniere, Car li uns pour l'autre s'efforche Et au chant met toute sa forche.
- 135 Quant la kyryele fina,
  Li rousseignos de cuer fin a
  Commenchié à mos bien assis
  Le Gloria in excelsis;
  Li autre oisiel devotement
- 140 Chantent aveue lui hautement.

  Mais aveue iaus un oisiel ot

  Qui moult desplot au rosseignot;

  Oiant tous, le commande à taire:

  Ce fu li kuqus de pute aire,
- 145 Ki à maint home a dit grant lait.

  Vousist u non, le chanter lait,
  Car li autre oisiel l'encachièrent
  Et durement le manechièrent,
  Si s'en fuï tous estourdis.

- 150 Quant li Gloria fu pardis,
  Li rousseignos, qui fu seneis,
  S'est devers le peuple tourneis
  Et dist Dominus vobiscom.
  De respondre ne sont bricon
- 155 Li oisiel, k'à plus de mil vois Fu respondus à cele fois, Car chascuns le chanter couvoite. Li prestres a dit sa coilloite, Et li mauvis, c'on ot eslut,
- 160 Tantost après l'epistle lut
  Au plus haut que lever le pot.
  De maint amant grant pris en ot:
  Il n'y ot nul qui ne l'en loe.
  Après, la chalendre et l'aloe,
- 165 A cui li chanters pas n'anuie,
  Ont commenchie l'alleluye,
  C'on ne dist donc de greel point;
  Bien tindrent de lor chant le point;
  De compaignons plus de .v. cens
- 170 Chantent aveuc, selonc mon sens.

  Quant chil l'alleluye finèrent,

  Quatre oisiel une autre chantèrent.

  Li uns fu li chardenereus,

  Et uns frions, ki linereus
- 175 Est en moult de lieus appelleis; Li pinchons s'est avuec mesleis, Et li quars fu li chinchevens. Biaus fu à oïr teis couvens, Car il chantent de .iiii. chans,
- 180 De coi chascuns fu efforchans De son compaignon tourmenter Au bien et hautement chanter.

Et li aloc après commenche Et la chalendre la sequenche;

185 Tout li autre oisiel ensement,
Haut, moyenement, baissement.
Là ot .x. tans grant melodie
Que je ne vous conte ne die.
Li merliers a lut l'euvangille;

190 Onques, ne à chans ne à ville, N'oï chant plus melodieus, Plus plaisant ne plus gracieus. Le credo après commencha Li rousseignos, si s'efforcha.

195 Tout li autre oisiel boinement Chantent avuec communement, Et après chantèrent l'offrande. Venus au papegay commande Que briefment veulle sermonner

200 Et de par li pardon douner A chaus qui sont loyal amant. « Dame », fait il, « à vo commant. »

Atant son sermon commencha:

— « Tout fin amant, entendeis chà,

205 Ki joie d'amours atendeis,

A avoir en vos cuers tendeis

.iiii. vertus de moult grant pris,

Par coi amans puet estre apris

Et à perfection venir.

210 Or les veulliés bien retenir:

194 B. ki s'efforcha. — 199 brielment (ici et ailleurs). — 206 rous cuers. L'orthographe vous, nous p. vos, nos est générale dans le ms. Elle est aussi rationnelle dans le pronom possessif que dans le pronom personnel; cependant l'o dominant dans la langue des trouvères du Nord, et pour la facilité du lecteur, j'ai rétabli vos.

La premiere est obedience Et la seconde pascience, La tierche n'iert mie celée, Ele est loyauteis appelée,

- 215 Et la quarte c'est esperance,
  Qui maintient en perseverance
  L'amant de son penser poursievre.
  Briefment vueil mon propos consievre
  Et d'obedience premiers.
- 220 Amans de servir coustumiers A tout ce se doit obeïr Que il puet savoir et veïr Qui plaise sa dame et amours En fais et en dis et en mours;
- 225 A ce doit cuer et cors offrir.

  Après doit liement soffrir

  Ses griés, ses paines et ses maus,

  Ses dieuls, ses anuis, ses travaus,

  Qu'il sent par la forche d'ameir;
- 230 Ne s'en doit plaindre ne clameir;
  Aillours k'à sa dame demaine,
  Pour qui amours ensi le maine.
  Et se li mesdisant mesdient
  De lui et leur malvaistié dient,
- 235 Ki sont felon et de pute aire, Il lui vient miex soffrir et taire; Ne fache chose faire u dire Dont fesist esmouvement d'ire, Qui lui et autrui bien porroit
- 240 Grever, ki furnir le vorroit.Après il doit estre loyaus;C'est en amours teche royaus,

230 Ne l'en. — 236 Ms. I n'en, B. il leur; j'ai mis il lui d'après l'exigence du sens.

Et celui qui loyaument n'aime, C'est tors quant on amant le claime.

- 245 Mais on doit amant appeler, Qui vuet son couvenant celer, Porter pais et hounour s'amie, Ne de changier voloir n'a mie Pour plus biele ne pour plus riche,
- 250 Ains vuet user en son serviche Son tans; chieus est amans à droit Et bien paie en amours son droit. Après doit li amans atendre Liement et à joie tendre,
- 255 Et, en espoir de recouvrer,
  Doit en fais et en dis ouvrer
  Joiousement et liement,
  Son cors tenir joliement.
  Par ceste vertu esperance
- 260 Fait amours au cuer demorance
  Et tous ses griés li fait porter
  Et de sa dolour conforter.
  On ne peut rien d'amans reprendre,
  C'on ne le puist trouver et prendre
- 265 En l'une des .iii. vertus;
  Amans qui en est raviestus
  N'a mie fali à biel don.
  Or vous veul donner le pardon.
  Chiaus à cui joie est ottroïe
- 270 Et de par ma dame envoïe,
  Ma dame lor joie lor croist
  Et à chiaus lor dolour descroist
  A moitié, qui en boin voloir
  Se painent de miex à valoir,
- 275 Pour trover de joie la voie, Par douch espoir que lor envoie. Cil qui ont amei faintement,

Qui viennent à repentement Et qui se vuelent amender

- 280 Et à quanque vuet commander
  Ma dame boinement s'ottroient
  Et de lor meffais merci proient,
  Ma dame de gré les rechoit,
  Selonc ce que lor cuers perchoit,
- 285 Et dou quart de lor penitance
  Lor fait moult boinement quitance.
  Tout li amant qui iestes chi,
  Proiiés à ma dame merchi
  En genous de tous les meffais
- 290 Ke vous aveis envers li fais,
  En pensser, en œvre, en parler
  Et en venir et en aler
  Et en malvaise convoitise,
  En toute autre malvaise guise,
- 295 S'en querés absolution

  De cuer, par bonne intention. »

Tout li amant qui là estoient En genous lor coupes batoient; Là endroit n'ot de feinte point.

- 300 Si com il èrent en tel point,
  Li qukus, qui s'en fu fuïs
  Et en la forest amuïs,
  Penssa que il se vengeroit
  Et les amans laidengeroit
- 305 Et tous les oisiaus qui là èrent,
  Ki après le sermon baèrent.
  Deseure iaus vint volant atant,
  Durement de l'aile batant;
  « Tout cuku », fait il, « tout cuku! »
- 310 Il en fist maint cuer irascu

De ce k'il lor dist tel laidure, Si en commença grant murmure. Uns espreviers après cacha, Mais ou crues d'un arbre mucha,

- 315 K'il fust hounis et decheüs
  S'il fuist puis le jour percheüs.
  Li rosseignos, cui bien agrée
  Li serviches, en sa secrée
  Entra après; à vois nient basse
- 320 A commenchie la prefasse,
  Et la chanta à vois si forte
  Ke il de riens ne se deporte.
  Après, Sanctus Sanctus chantèrent
  Li oiselon qui joiant èrent.
- 325 Li prestres, par devotion,
  Fist après l'elevation
  D'une flour plaisant à merveille,
  Ki nommée est rose vermeille,
  Ki toutes les autres flours passe
- 330 De biauté, d'odour et de grasse,
  Ki tant ert à regarder gente,
  K'aillours ne mesist nus s'entente
  Tant com il la peüst veïr.
  Belement le sot rasseïr
- 335 Li prestres, quant veüe l'orent.
  Tout amant qui veoir le porent.
  La patrenostre après chanta,
  Et l'offisse mené tant a
  Que Agnus Dei fu chanteis.
- 340 Du prestres fu la volenteis
  Que li coulons la pais porta,
  De coi maint amant conforta,
  D'un vert jonc qu'en son biec tenoit,
  De coi moult grans douçours venoit.
- 345 Li prestres de cele rose a

Pris .iii. fueilles que il usa Et si remest la rose entiere. Uns malades, qui en litiere Eüst lonc termine geü,

- 350 S'il eüst dou douch flair eü Ki en issi, tous fust garis, Et hons desvoiiés et maris A droite voie rassenés. Li gentieus prestes ordenés
- 355 Vin et aigue à un hanap but Et fist tout ce que faire dut. Le postcommunion chanté Ont après de grant volenté Tout li oisiel à vois seraine.
- 360 Et la coilloite daarraine
  A dit li rosseignos gentieus,
  De bien chanter entalentieux.
  Et li merliers sans point d'arrest
  Dist après: « Ite missa est. »
- 365 Li autre oisiel ne s'i faindirent, Deo gratias respondirent. La beneïçon a donnée Li prestres, c'est messe finée Et a dit l'ewangile en bas,
- 370 Que on n'i doit oublier pas.
  Quant li serviches glorious
  Fu fais, qui tant fu grascious,
  A la dicuvesse se clamèrent
  Tout cil qui par amours amèrent,
- 375 Dou cuku, et tout li oisiel,
  Il en feront moult grant maisiel,
  Che dient, s'ataindre le puelent;
  De che qu'il lor a fait se duelent.
  Dist Venus: « Ce laissiés ester,
- 380 Hounour n'i poés conquester,

Il est de malvaise nature; S'il fait mal, il fait sa droiture Et il en est bien coustumiers. Sa mère dont il vient premiers,

- 385 Quant dou nit d'un oisiel fait truef, Les œs mengüe et pont un œf, Et quant li autre oisiaus le trueve, Ensi com on en a fait prueve, Ele le keuve et le nourist
- 390 Et si comme sien le chierist;
  Mais nourechon y fait amere,
  Qu'en la fin menguë sa mère.
  Comment porroit il dont bien faire,
  Li maus oisiaus de put affaire,
- 395 Quant celui qui vie li done
  Et qui le nourist guerredone
  Si malvaisement son bien fait?
  Se vous regardeis à son fait,
  Vous y porreis asseis aprendre
- 400 Et des malvais example prendre,
  Des mesdisans, des trahitours,
  Qui ne font fors querre faus tours
  Et bourdes de vous à grever.
  Male goute lor puist crever
- 405 Les iex et les langues loiier,
  K'il sèvent si bien desploiier
  Au dire outrage et vilounie,
  Car plain sont de grant felounie,
  Qui de leur maus cuers naist et sourt;
- 410 Vers iaus doit on faire le sourt
  Toutes fois c'on les ot bourder,
  C'on ne puet pas tout amender.
  On puet bien à iaus faire perde,
  Car « tant con plus muet on la merde,
- 415 Plus put », souvent dire l'oeis;

A che chastiier vous poeis. »

Atant cele plainte demeure, Si fu de disnier tans et l'eure. Sous le verde herbe furent miscs

- 420 Les napes et les gens assises,
  Chascuns ou lieu où miex li plot,
  Se pooir d'avenir y ot.
  De toutes manieres de gens
  Y ot à milliers et à cens,
- 425 Et haus et bas, el clercs et lais; N'estoit mie à regarder lais Des dames et des damoisieles Li convois; toutes ierent bieles Par le tesmoing de lor amis.
- 430 Li sieges Venus estoit mis

  Tout enmi chiaus qui la seoient,

  Si que de tous lieus le veoient.

  A son voloir servir commande;

  Chascuns n'a pas ce qu'il demande,
- 435 Car ensi qu'à volontei vient
  A la dame, servir couvient.
  Li regars fu li més premiers;
  Ce fu uns més asseis pleiniers,
  Car cil qui avoir n'en pooient,
- 440 Més embloient quant il veoient
  Le point et l'eure, et che m'avint,
  Car tout embler le més couvint,
  Quanke j'en eu à cele fois,
  C'on le més metoit en defois.
- 445 Li autre més fu de dous ris, En grant amour fais et nourris, Mès à che més pluisour falirent,

Point n'en emblèrent ne tolirent. J'i falli, dont encor me poise;

- 450 Mais à pluisours en fu courtoise La dame, car tant en avoient Com il demander en savoient. Un boutillier courtois y vi, Qui si courtoisement servi
- 455 Que nus n'en estoit escondis;
  Un grant hanap portoit toudis,
  Plain d'une si douche puison
  C'on en buvoit si grant fuison
  Ke on vouloit, car tant ert douche
- 460 Ke ki le metoit à sa bouche, Jà n'en cuidoit avoir son sés. De tele puison buch assés, Car chieus qui le hanap tenoit, Moult souvent devers moi venoit,
- 465 Pour ce que bien me veoit boivre;
  Et je ki ne m'en seu perchoivre,
  En buch tant que j'en fui tous yvres;
  Et encor n'en fui pas delivres,
  Et tant come plus grant trait buvoie
- 470 De la puison, plus soif avoie.
  Et ensement li plusour burent,
  Ki aussi yvre de moy furent.
  Chil qui de servir s'entremisent,
  D'un entremés devant nous misent:
- 475 Il fu de souspirs et de plains.
  De celui fui sacls et plains,
  Car j'en eu tant que j'en veu prendre.
  Je m'estoie laissiez sousprendre
  D'un fort buvrage merveillous;
- 480 S'en estoie plus fameillous, Ensi as grans buveurs avint: De cel entremés lor couvint

Plus prendre pour la puison forte, Et li bouteilliers lor rapporte

- 485 Le buvrage après la viande.

  Chascuns qui à boivre demande,

  Il l'a tantost sans nul debat.

  Teil y a qui jus s'en abat

  A la terre tous endormis;
- 490 Li autres est si estourmis, K'il samble plains de derverie; Là veïst on grant reverie De chiaus qui s'èrent enyvré. Après a on .i. més livré
- 495 Et tramis à pluisours personnes :
  Il fu de rosties ramprones
  A la sausse de jalousie,
  Ce fu viande pou prisie,
  Car trop ot esté sour le fu,
- 500 Et pour ce de malvais goust fu. Un petit en assavourai, Mais senti à la savour ai Que de mal goust ert à user Et ce le me fist refuser.
- 505 Mais li bouteilliers m'estoit près, Si buch un si grant trait après Que je ne seu tiés ne romans, Si fui adonc chaus et flamans; Et ensement li pluisour fisent,
- 510 Ki plus je ne fesisse prisent De ce més pesme et dolerous. D'un autre més plus saverous Vi servir à moult grans, drecies : Ce furent proieres, souchies
- 515 En larmes; che fu més coustables,

N'en ot pas par toutes les tables. D'un entremés moult riche et chier Vi grans escuieles drechier Et devant les dames porter

520 Pour lor amans reconforter:
D'amours angoisseus et destrois,
De biaus respons, de dous otrois
Fu li entremes gracious.
Ha, Diex! qu'il estoit prescious!

525 Teiles y ot larges estoient
Et largement le departoient
A lor amis, sans retenir;
De pluisours le vi avenir.
Et si avoit asseis de celes

530 Ki avoient les escuieles

Par devant eles toutes plaines,
S'èrent escarces et vilaines,
Car la viande retenoient,
Si k'à nullui point n'en donnoient.

535 Devant une gente puchiele,
Ki en avoit plaine escuiele,
Allai à jointes mains proier
K'ele me vousist otroier
De la viande une partie,

540 Dont ele estoit si bien partie.

Aucun biel respons en portai

Et de che mout me confortai;

Mais des otrois n'en portai mie.

Souvent li dis: — « Très douche amie,

545 Comment estes vers moi si dure?

Ne sai comment vos cuers endure

Que de fain muir en vo presence,
S'aveis si bien l'aaisemence

De moi repaistre, c'est pechiés. 550 Les pluisours voit trop bien drechiés Devant les dames qui chi sont, Ki de ce més partis les ont,

Mais ne sai à coi vous beeis,

Qui tel fain avoir me veeis

555 Et ne me vouleis consseillier. —
Lors vi venir le bouteillier,
Qui son hanap portoit tout plain;
Si m'en a donné boivre à plain;
Mais k'un pou boivre n'en cuidai,

560 Et le hanap tout hors widai.

A la terre jus m'estendi,

Que riens n'oï ne n'entendi,

Nient plus que dont je fuisse mors;

Trop m'estoie au breuvage amors,

565 Si ne m'en pooie garder.

D'iaus tamains me fis regarder,

Mais à tout ce riens ne contoie:

Li yvres point ne se hontoie

De chose qu'en yvresche fache.

570 Toute ardant avoie la fache;
La dieuvesse bon gré m'en sot
Et celui qui abuvré m'ot
Prisa, ke bien sot son mestier.
Doné m'en ot plus d'un sestier

575 A la mesure de Biaumont;
Tout partout, à val et à mont,
L'orent tout li grant buveur large
Trouvé, s'en orent pris lor carge.
Là n'avoit nus d'enyvrer honte,

580 Car roy et duc et prince et conte, Haut prelat, evesque et abé Y peüssent estre gabé, Aussi com li peules menus. Li plus yvres estoit tenus

- 585 A la dame pour le plus chier; Et che m'en ot fait efforchier Qu'ele faisoit des yvres fieste, S'en eu si serrée la teste, Que riens ne veoie n'ooie
- 590 Ne soustenir ne me pooie.
  Viers moi fist .i. vallet venir,
  Que on appeloit Souvenir:
  Chieus m'esveilla, et sus sali;
  Si me rassis devant celi
- 595 Qui sa viande ot si gardée;
   Plus volentiers l'ai regardée
   A .iiii. doubles que devant.
   Après servirent li servant
   D'un més pour lecheurs apaisier:
- 600 Acoler furent et baisier,
  De coi mains amans tant avoit
  Com il demander en savoit,
  Et maint y ot ki y fali
  Se il ne l'embla u tolli.
- 605 Je mis à ce moult grant entente Ke peüsse à la bele gente Embler un baisier coiement, Mais ne seu si celéement Ne en pais mener mon affaire
- 610 Ke pooir eüsse du faire; Et si s'en couroucha viers mi Si que tous tramblai et fremi. Ensus de mi s'en vout aler;

 $588~\mathrm{B.}$  si fretée. Ce mot fretée doit signifier brisée , et représenter le type latin fractata .

Je li toli un acoler,

- 615 Et li proiai: « Pour Dieu merchi, Bele douche, demoureis chi, Car je vous creant tout par voir, Quant par vo gré n'en puis avoir, Huimais cele part ne tendrai,
- 620 Mais vo bon voloir atendrai. » —
  Por le buvrage ramproner
  Fist on un entremés donner:
  C'est de biaux gas et de biaux geus.
  Aillours seroit pour outrageus
- 625 Si larges boutilliers tenus,
  K'il ne voloit c'uiseus fust nus,
  Que à grant forche ne beüst;
  S'une tonne widier peüst,
  Tantost une autre li livrast
- 630 Et fesist tant qu'il l'enyvrast.

  Ki mains but, il fu mains prisiés
  De le dame et auctorisiés;
  Si vous plevi chi à .ii. mains
  Que de chiaus qui burent le mains
- 635 Ne fui pas, chascuns en soit fis;

  De bien boivre men pooir fis;

  Dou large boutillier Desir

  Fui servis par moult grant loisir.

  Li servant adonc se hastèrent,
- 640 Erranment les napes ostèrent.
  .iiii. menestreil de vïele
  Ont une estampie nouviele
  Devant la dame vïelée.
  Là fu joie renouvelée:
- 645 Maint menestreil de cuer entier Y servirent de lor mestier.

Quant cil deduit furent passé,

Devant Venus sont amassé Cil qui à besoignier avoient,

- 650 Pour ce que point et heure en voient.
  En piez par devant la diewesse
  Se leva une chanonesse
  A grant route de blans souplis;
  Mout tost en fu li pars emplis,
- 655 Car eles avoient grant route.

  La presse lor orent tost route
  Chevalier qui les conduisoient;
  De lor compaignie disoient
  Maintes gens que moult noble estoit;
- 660 D'eles hounourer s'aprestoit Chascuns et d'eles traire avant. Atant sont venues devant La diewesse; adonc la première, Qui de parler ert coustumière
- 655 (Et moult l'en tenoit on à sage,
  Dou droit d'amours et de l'usage
  Sot asseis), ensi commencha:
   « Dame, » fait elle, « entendeis chà,
  Je et les dames qui chi sont,
- 670 Ki maint jour servie vous ont
  Et vous voulons servir sans faindre,
  De grises nonnains à vous plaindre
  Nous venons, qui passer nous vuelent
  Et se painent, quank'eles puelent
- 675 De nos amis de nous sourtraire.

  Moult souvent nous en sont contraire,
  Car quanqu'il en vient en retienent
  Et en teil guise se maintienent
  Que quant aucuns d'une se part,

680 Bien cuide à son cuer avoir part,

Et ensement par lor faus trais Ont nos amis à eles trais, Chiaus qui nous soloient servir Pour joie d'amours desservir,

- 685 S'en faisoient grans esbanois,
  Tables reondes et tournois.
  Or ont fait l'usage cangier,
  K'en eles trouvent pou dangier
  Pluisour qui d'amours les requierent,
- 690 K'à pou de paine les conquierent.
  Si nous en plaignons chi endroit;
  Dame, si nous en faites droit,
  Si vous requerons que plus n'usent
  Ensi d'amours, anchois renfusent
- 695 Che que sour nous ont entrepris;
  Si soit de lor ordre repris
  Li poins, et bien lor en conviegne,
  Ne jà mais jour ne lor aviegne
  Que nos amis à eles traient,
- 700 Mais de lor orgueil se retraient Et nous laissent le droit d'amer, K'eles n'i doient part clamer; Et de che sans atendement, Dame, requerons jugement.
- 705 Bien fu la parolle entendue.

  La diewesse, sans atendue,

  Respont: « Point ne vous escondi

  De droit faire, mais je vous di

  Que les nonains oïr vorrai
- 710 Et, selonc che que je orrai,
  Faire courre droit, j'en suis preste. •—
  Une grise none s'apreste
  De respondre encontre la plainte,
  Des compaignes ot o li mainte;

- 715 Devant la dieuvesse se lance
  Et commenche par tel samblance:
   Dame gentieus et noble et fine,
  La cui poissance onques ne fine,
  En cui serviche de cuer fin
- 720 Volons manoir jusqu'en la fin,
  Car de vous grant joie atendons,
  La parolle bien entendons
  Ke les chanonesses ont dit,
  Ki chi nous metent contredit
- 725 A amours et à sa droiture.

  Nous traions à garant nature

  K'aussi bien poons amer d'eles;

  D'aussi jones et d'aussi beles

  Avons et d'aussi saverouses
- 730 Et de cuer aussi amerouses,
  Com eles ont, n'en douteis point.
  Voirs est qu'en plus orgeillous point
  Sont d'abit que nous ne soions,
  Mais de quanque de cuer poons
- 735 Faire ki à vous atalente,
  No volenteis n'en est pas lente.
  Eles dient ke lor tolons
  Lor amis; de che nous volons
  Par vraie raison escondire.
- 740 Lor amis perdent, à voir dire, Par lor orgueil, par lor fierté, Et nous, par debonnaireté Et par douchour, les conquerons. D'amours pas ne les requerons,
- 745 Mais moult bel les savons respondre
  Et de no volentei despondre
  Partie, si ke bien s'en tienent
  A paiié et vers nous revienent
  Par lor gré; si bien lor plaisons,

750 Autre forche ne lor faisons.
S'il les laissent, à nous qu'en monte?
D'autre part, ki verité conte,
Lor acointise est trop coustans:
N'est nus, s'il les poursuit lonc tans,

755 N'en soit sains chaude aige eschaudeis, Et si ont jeuvé de faus deis As plusours qui bien les amoient, Ki en la fin las s'en clamoient, Quant quidoient merchi consivre;

760 Grans frais a en elles poursivre, Et voit on souvent en apert Ke ki plus y met, plus y pert; Et teis à lor amour parvient Ki à pou de paine y avient.

765 Elles vuelent trop avant tendre,
Quant l'amer nous vuelent deffendre;
La raison veoir n'i savons,
Quant cuer et volenté avons
D'amours servir en tous endrois;

770 S'on le nous deffent, n'iert pas drois. »—

Quant les chanonesses oïrent Les nonains, point ne s'esjoïrent. Esmutes furent en grant ire, Eles n'orent talent de rire,

775 Car de grant ardour sont esprises.
Grant desdaing ont des nonains grises,
Qui aatir se sont osées
Envers eles, qui alosées
Ont de si lonc termine estei.

760 De respondre n'ont arrestei:

<sup>755</sup> B. sans caude yave. — 764 B. parvient. — 767 B. veoir y faisons. — 770 B. n'est pas drois.

— « Dame, or escouteis grant outrage, Cestes ont bien ou cuer la rage, Ki envers nous font aatie. Certes, mal s'affiert lor partie

- 785 A la nostre, de gentilleche,
  D'abit, de grasse et de richeche,
  De biauté et de toutes choses.
  Je ne sai comment sont si oses,
  Ke che osent pensser une heure,
- 790 Ke teile estoutie demeure
  En lor cuers plains d'outrecuidance;
  Fachent ensus de nous wuidance,
  Et si laissent lor musardies!
  Comment sont eles si hardies.
- 795 K'eles connoissent k'eles aiment Et qu'auteil droit en amour claiment De nous, qui avons soustenu Tous jours l'usage et maintenu? Lor chars, qui en laigne est nourie,
- 800 N'est mie de tel seignourie K'à la nostre ait comparison. Durement seroit maris hon Ki le meillour n'en saroit prendre, Et forment feroit à reprendre.
- 805 Dames nonains des grises cotes,
  De cuer outrageuses et sotes,
  Grant outrage aveis encharchié;
  De vostre amour ont grant marchié
  Maintes gens et responsse brief,
- 810 N'en portent pas souvent grant grief:
  Tost alegiés lor penitance.
  S'en faites à amours viltance,
  Ki ensi departeis ses biens,
  K'ele fait desirer as siens.
- 815 Car, com plus les fait desirer Et en desirant consirer

A l'amant qui vuet cest sentier Sivre et tenir de cuer entier, Tant se paine de miex valoir.

- 820 Mais che meteis ou nonchaloir, Et pour vo legiere acointise En ont li plusour convoitise Ki jà ne s'en entremetroient, Ne jà grant paine ne metroient
- 825 A che que vostre amour eüssent, Se vos legiers cuers ne seüssent. Cuidiés ore que gens d'ounour, Ne chevalier ne grant seignour, Mesissent après vous entente?
- 830 Pour ce qu'il font legiere atente, A vostre amour les atraieis Et ensus de nous les traieis. Prendeis vos convers et vos moisnes Et lor donneis larges aumoisnes
- 835 Et lor parteis de vo pitance;
  De chiaus vous faisons bien quitance,
  Si laissiez cois les gentieus homes
  A nous, qui gentieus femes sommes
  Et de gent de vaillance estraites.
- 840 Vers teis gens pour amer vous traites Ki consecré sont si com iestes. Chevaliers, chanoines houniestes, Nous laissiez cois; si soient vostre Abé et li moine d'enclostre;
- 845 Che iert bien dras selonc la penne.

  De teis gens n'a on cure Andenne

  Ne à Moustiers ne à Niviele,

  Et sachiés c'on n'en seit nouviele

  Ne à Maubuege ne à Mons.

850 Trestous quites les vous clamons Et à vos voloirs les ameis, Et les nostres quittes clameis, Puis que ne vous poeis tenir De tel usage maintenir,

855 Ki n'affiert à nonnain secrée.

Ameis tel gens, bien nous agrée,
Et asseis vous y deduisiés,
Mais que plus avant ne puisiés.

Quant les nonains la parolle oient, 860 Cuidiés vous que lies en soient? Nenil; c'est assavoir legier: Ki s'ot blasmeir ne laidengier, Il l'en poise, c'est chose clere. Cele ki lor amparlier ere

865 Respondi: — « Dames chanonesses, Grosses parolles et espesses Nous aveis orendroit lancies; Petit en iestes avancies, Car sachiez bien que on s'empire

870 En autrui blasmer et despire.

Se vous à tort nous despitiés,
A ma dame en prengne pitiés,
Et sachiés bien k'un dur rencontre
Vous sariemes respondre encontre,

875 Mais nous ne volons pas tenchier Ne chi meslée commenchier, Car bien oserons droit atendre, Et si vous faisons bien entendre, S'il venoit à la felonie

880 Ne à respondre vilonnie, Maintes gens gaber en feriesmes

858 puissiés. — 860 B. Cuidiez lies qu'eles en soient.

Et mains prisies en seriesmes Li une et li autre partie. Et pour ce atant departie,

- 885 En droit faisant, soit ceste tenche, S'en soit droituriere sentenche Rendue; à che nous assentons, Car pour nous droit apert sentons, Et li drois souvent se descuevre.
- 890 Dou cuer naist li fais et li œvre,
  Dou cuer vient bonteis et nobleche,
  S'en vient malvaistiés et foibleche;
  Dou cuer sert on amours sans faille;
  N'est serviches dou cors qui vaille,
- 895 Quant li cuers avuec ne s'assent, Et ki raison connoist et sent, En amour n'a fors que plaisance; Chi a legiere connoissance: Car aussi grant amour encarche
- 900 Uns hons pour une poure garche,
  Qui n'a viestement ne richoise,
  K'il feroit pour une duchoise.
  Li bien d'amours et de nature,
  Ce tiesmoigne bien escripture,
- 905 Par seignourie ne vont point;
  As pluisours venroit mal à point:
  Jà mais li poures hom clameis
  Ne seroit amis ne ameis
  En lieu souffissant ne en riche.
- 910 Ki dou cuer presente serviche,
  A amours recheüs doit estre,
  Puis qu'en fais, en dis et en estre
  Se vuet obeïr sans faintise,
  A richece ne à cointise
- 915 Ne à grant beubant ne tient pas.

  Amours assamble haut et bas

Et les fait d'un point tout oni. Li poure seroient honi, S'amours autrement en usoit

- 920 Et se les poures renfusoit.

  Nous, grises cotes de Cistiaus,
  N'affierent pas à vairs mantiaus
  Ne à vos riches paremens,
  Ce n'est mie comparemens;
- 925 Mais dou cuer, à coi li fors tient,
  Qui les commans d'amours maintient,
  A vous nous volons aatir
  Et à grans biens d'amours partir,
  Se la grasse aquerre en poons.
- 930 Il nous samble que nous soions
  Bien dignes d'avoir benefisce
  En amours, puis qu'en cest offisce
  N'est en nous defaute trouvée;
  Si mesprent chieus qui le nous vée,
- 935 Si prions que ma dame en fache Droit jugement, si que on sache S'en amours avons tort u droit Ne se parlé avons à droit. »—

Là endroit ot moult grant descort,

940 Car chascune avoit grant acort.

Li un as autres desputoient

Pour la partie dont estoient;

Mainte parolle desguisée,

Mal taillie et mal avisée

945 Eüst illuec ramenteüe, Et meslée y eüst eüe, Quant la dieuvesse se Ieva Et forment manechant les va, Et ensi atant s'apaisièrent, 950 Ke ne tenchièrent ne noisièrent; Chascune jugement demande. Venus chascun taire commande Et les parties appella Et oiant tous en haut parla:

955 — «Vous qui jugement demandeis A moi, ma parolle entendeis. Je ai, après Dieu et Nature, Pooir sour toute creature Qui naist de marle et de femiele,

960 Qui alaitie est de mamielle U par autre guise nourie. Sour chascune ai ma seignourie Selonc ce que le me consent Nature, qui à moi s'assent,

965 Cui je tieng à ma souveraine, Qu'ele œvre en terre premeraine Après Dieu, ki commenchemens Est deseur tous et finemens; Nature establi et créa

970 Et sa puissance li gréa,
Et de Nature sui créée,
Ki ma maistrie m'a gréée.
Quant son pooir au mien assamble,
Et il s'accordent bien ensamble.

975 Sans le souverain Creatour, Ne porroit nus hons querre tour Dont vers nous tensser se peüst Par forche ne sens qu'il eüst. Nature et je faisons amer

980 Bestes, oisiaus, poissons de mer, D'aigue courant et de paisible, K'il ont en iaus ame sensible; Sans amour fruit avoir ne puelent, Si aiment quant engenrer vuelent.

985 Ceste amours a saison et heure,

K'en iaus pas adiès ne demeure; Mais li amours de feme et d'ome Est tout autre, ce est la some; N'est pas à cesti comparable,

- 990 Car il ont ame raisonnable.

  Seur ce drois et raisons aporte

  K'amours de l'ome soit plus forte

  Que de creature mondaine;

  En home est si ferme et certaine,
- 995 Quant bien s'i est enrachinée, Ke mais ne doit estre finée Tant que la vie soit ou cors. Car là est doubles li acors : Quant l'ame s'i est assentie,
- 1000 Ki d'amours la forche a sentie, Aveuc le cors, par les .v. sens De l'ome, s'ont commun assens, Si que par lor gré se sent pris Li cuers, de fin desir espris,
- 1005 A moi, et je, ki bien perçoif Son voloir, tantost le reçoif. Quanke Nature à vie amaine, De toute creature humaine, Juïs, Sarrazins, Crestïens,
- 1010 Tous autres peules terrïens,
  Tout rechoif, que riens ne renfuse.
  Ki cest mestier maintient et use
  Et entre en ma subjection,
  Point n'i regart religion,
- 1015 Grant jouvente ne grant viellece, Grant poureté ne grant richece; Je reçoif tout, et haut et bas, Jà pour moi n'i iert nus debas.

Et Nature en teil maniere œvre

- 1020 K'ele fourme d'aussi bele œvre Mainte fois le fil d'un poure home Com le fil l'empereur de Rome, Et d'aussi diversse mort fine Uns roys ou plus, c'est chose fine,
- 1025 Con li plus poures hons del mont,
  Car d'une matere fourme ont
  Haut et bas, c'est natureilment.
  Et ensi reçoif ivelment
  Tous chiaus qui lor cuers me presentent
- 1030 Et qui amor tenir s'assentent, Car li serviches vient dou cuer; Pour ce les mech tous à un fuer. Car chieus aime qui amer vuet Et à son plaisir choisir puet.
- 1035 Si fach le plus haut abaissier
  Et orgueil et beubant laissier,
  Et si le fach en bas lieu tendre,
  Si que li bas y puet atendre.
  Et ensi chiaus qui s'abandonent
- 1040 A moi servir et ki me donent Lor cuers, fach onis et yweis, Car li haus seroit trop cruveis Envers le bas et despiteus, Et par ma forche n'iert piteus.
- 1045 Les plus roys fach amolier,
  Les orgueilleus humelier,
  Et les hardis acouvardir
  Et les plus couars enhardir.
  Vous qui portes les souplis blans,
- 1050 Vos fais, vos maintiens, vos samblans, Vos pensers et vos volenteis

Et vos cuers bien entalenteis De moi servir, pris durement, Et si vous di seürement

1055 Que de mes biens vous partirai, Jà ne les vous contredirai. De toutes ordres premeraines, Deveis bien estre et souveraines Et de nobleche et d'ounesté,

1060 Et si l'aveis maint jour esté.
C'est voirs, biaus atours et cointise
Donent à maint cuer couvoitise
Et le metent d'amer en voie,
Par coi à moi servir s'avoie.

1065 Moult lone tans servie m'aveis, Et je aussi, bien le saveis, De mes grans biens partis vous ai; Du serviche boin gré vous sai. Encor vous pri que cest sentier

1070 Vueilliés tenir de cuer entier, Et vostre usage mainteneis Et de moi vraiement teneis, Qu'adiès vous tenrai pour amies. Mais sachiés ke je ne vueil mies

1075 Les nonains de ma court banir Ne de mes deduis espanir; Ne saroie raison pour coi : Eles me servent en recoi De si entiere volentei

1080 Et de cuer si entalentei
D'amours et de très grant desir,
Ke trop bien me vient à plaisir.
Voirs est qu'eles sont plus destraintes
Ne soient autres femes maintes,

1085 Dont eles se plaignent et duelent; Mais quant à che parvenir puelent Que de mes biens lor ai doneis, Lor cuers est plus habandoneis As biens liement rechevoir,

- 1090 Et miex y paient lor devoir

  Que moult d'autres femes ne fachent.

  Envers cui que eles mesfachent,

  Quant eles aiment en che point,

  Voir, envers moi ne meffont point.
- 1005 Pour coi dont les renfuseroie?
  Encontre Nature seroie,
  Quant Nature à amer semont
  Toutes creatures del mont.
  Voirs est, d'abit plus cointes estes
- 1100 Et plus nobles et plus honnestes,
  Mais aussi grant journée paie
  Chevaus tondus, c'est chose vraie,
  Souvent que chieus à lons cheviaus.
  Li paons est cointes oisiaus
- 1105 Et sa penne belle et luisant
  De plumage biel et plaisant,
  Mais miex vaut la chars que la penne.
  Ki à verité dire assenne,
  On voit un païsant de vile
- 1110 Avoir une aussi biele file En poure cote depannée, K'une roïne couronnée, Ki est parée à son endroit. Par seignourie n'a nus droit
- 1115 As biens que Nature depart,

  Ne as miens aussi d'autre part,

  Comment que li mondes en use.

  En maint lieu avient c'on renfuse

  Celui qui a petit d'avoir,
- 1120 S'est gentieus et plains de savoir, Et si est recheüs li riches

Vilains de cuer, chaitis et niches. Par couvoitise de richeche Amenrist souvent gentilleche

- 1125 Et amours en va abaissant,
  Puis c'on va le poure laissant
  Et on se tient au riche amer.
  Couvoitise doit on clamer
  Teille amour par son propre non,
- 1130 C'on n'aime fors que l'avoir non;
  Bien est en maint lieu apparant,
  Verité en trai à garant.
  A ce que vous dire m'oeis,
  Savoir et counoistre poeis
- 1135 K'amer puelent les nonains grises,
  De cui qu'eles soient reprises.
  Vers moi ne les voi point mesprendre,
  Pour ce ne les en vueil reprendre,
  Ains vuel qu'en cest propos se tiegnent
- 1140 Et toujours l'usage maintiegnent, Ensi qu'eles ont commenchié. Vous aveis orendroit tenchié, Dont maus peüst venir sons faille; Or vueil je que la tenchons faille
- 1145 Et veriteis soit entendue.

  Chascune deurée est vendue
  Au marchié, quant on l'i aporte;
  Chicus cui ele plaist l'en reporte,
  S'il s'acorde à celui qui vent;
- 1150 S'aveis oï dire souvent
  Que nus pains ne puet remanoir:
  L'uns vuet du blane, l'autres dou noir.
  Et si sont beü tout breuvage:
  Teis a de vin boivre corage

- 1155 K'il n'a le fin, dont il li poise, K'il li couvient boivre cervoise, S'avoir le puet, u aige anchois. Chascuns n'a mies à son chois Che que il couvoite et desire;
- 1160 Dont au miex qu'il puet le consire Et prent ce dont puet recouvrer. Et de femes ensi ouvrer Voit on souvent ; car ki porroit Avenir là où il vorroit,
- 1165 Des plus beles et des meillours Choisiroit; pour ce prent aillours, Là û le miex cuide avenir.
  Auquant m'en laissent couvenir, Ke jà n'i cangeront estage
- 1170 Ne n'i regardent avantage,
  Mais ou premier penser seront,
  Ke jà aillours ne penseront.
  Teil y a qui par mainte terre
  A alé aventure querre,
- 1175 S'a veü femes as cors gens
  Plus de milliers et plus de cens
  Que on ne vous peüst nombrer,
  Ains amours ne pot encombrer
  Son cuer. En la fin en trueve une
- 1180 Queile que soit, u blance u brunc, Dont mainte plus biele a veüe; S'en est si prise sa veüe Et ses cuers, que jà mais repos N'ara s'en ara son propos.
- 1185 Vous qui les blans souplis porteis, Du tenchier plus vous deporteis Encontre les grises nonains. S'à amer commenchastes ains, Pour ce n'ont mie desservi,

- 1190 S'eles ont de bon cuer servi, Que les banisse de ma court. Mais selone l'usage qui court Et a couru, vous mainteneis Et vos amis bien reteneis.
- 1195 Soiiés douches et amistables
  Et en penser d'amours estables;
  Bien me plaist que grant et menour
  Vous fachent et fieste et hounour.
  Se nus à ce son cuer adone
- 1200 Ke miex aint une grise none, Ne vous en veulliés jà doloir, Car on ne li puet sen voloir Deffendre; fort seroit à faire. Vous estes de plus grant affaire
- 1205 Et de plus noble, che connois; Mais à che ne monte .ii. nois, N'en vaurroit plainte ne clamours. N'a fors que plaisance en amours, Quant esperance avuec s'embat,
- 1210 Folic fait qui s'en combat, Si vous pri que vous en taisiés, Et as nonains vous apaisiés; Et s'il y a parolle dite Mal faite, si soit quite et quite.
- 1215 Je le di ensi en mon dit. »—
  Nule n'i a mis contredit:
  Le dit tinrent d'ambedeus pars
  Et atant est li plais espars.

Oï aveis boenes risées 1220 Et choses asseis desguisées; Si y puet on examples prendre Où on puet mout de bien aprendre, Car li plus est diviniteis, Encor samble che vaniteis;

1225 Si vous en despondrai partie Ains que de chi fache partie, Car trop y aroit à gloser Qui tout vous vorroit exposer. Qui après moi gloser vorra,

1230 Par lui moult entendre en porra, Et, pour aemplir ma promesse, Vous commencherai à la messe Ke li rosseignos haut chanta, Qui teil delit en son chant a

1235 K'il oublic toute autre soigne.
Prendeis garde à ceste besoigne,
Car c'est li examples dou prestre,
Qui proudons et devos doit estre,
Et quant il est ou Dicu servisce,

1240 Il doit si entendre à l'offisce
K'à autre riens penser ne doit.
Se li prestres bien regardoit
Λ ce que faire li couvient,
Comment par parole devient

1245 Li pains chars et puis sans li vins, Estre devroit de fais devins, Nés de cors et de conscience. En pluisours faut boene science, Car ki maintient les maus usages,

1250 On ne puet prouver qu'il soit sages; Ki le bien seit et point n'en fait, Assés plus que li fous mesfait.— Li oisilon qui joiant èrent, Qui o le rosseignot chantèrent,

1255 Ce sont li clerc qui au moustier

1230 En est omis dans B. — 1235 tout. — 1238 devous, par le même fait phonétique que vous p. ros. — 1245 B. li sanz vins. — 1248 pluisour.

Doient aidier au Dieu mestier, Et pour le serviche hautisme Doient mener vie saintisme, Et doit estre tous lor accors

- 1260 A ce que de cuer et de cors Se maintiegnent en honnesté; Souvent en sont amonesté. Or prendez garde à lor affaire, Se chascuns fait ce qu'il doit faire.
- 1265 Nenil. Li auquant s'en desvoient, Si que pluisours gens bien le voient. De parler m'en vueil deporter, Car chascun convenra porter, Selonc ce qu'il fera, son fais;
- 1270 Selone les œuvres et les fais
  Que chascuns au siecle fera,
  Diex selone che le jugera.—
  Dou cuku qui fu decachiés,
  C'est li examples, ce sachiés,
- 1275 De chiaus qui en tamainte guise Meffont encontre sainte Eglise, Tant qu'il en chaient en sentence, S'en ont li autre anui et tence, S'en est li examples premiers
- 1280 Des mesdisans que coustumiers

  Voit on, et en fais et en dis,

  De mal à pourchaeier toudis.

  Ensi double example y poeis

  Prendre, quant parler en oeis.—
- 1285 Ki as .iiij. vertus prent garde Dou sermon, et bien i regarde, Moult biel example et brief y prent. Obedience nous aprent

A obeïr sans nul besloy

- 1290 As commandemens de la loy Ke sainte Eglise nous recorde; Pascience à soffrir s'acorde Les griés et les temptations, Les maus, les tribulations
- 1295 De cest monde et les cruauteis.

  Après nous aprent loyauteis

  Qu'envers chascun faisons droiture,
  Ensi qu'en la sainte escriture
  De l'ewangile le trouvons:
- 1300 « No proisme autant amer devons Com nous », car Diex le commanda Quant uns Juïs li demanda De la loy les plus grans commans. Après doit qui est Dieu amans
- 1305 Esperance avoir à la joie,
  Là ù Diex ses amis conjoie;
  Jour et nuit y doit esperer,
  Et che le fait perseverer
  En boenes œvres maintenir.
- 1310 Ki ces vertus puet retenir
  En lui, il couvient entresait
  Ke trestoutes les autres ait.
  Che seroit à prouver legier
  Mais mon conte vueil abregier,
- Par le sacrement de la rose
  Puet on legierement entendre
  A coi la parolle vuet tendre.
  Li pains consecrés en l'auteil,
- 1320 Il a de Dicu miraele teil, Que c'est entierement ses cors;

Che tiesmoigne ses vrais recors, S'en ai la matere comprise Sour la rose, que on plus prisc

- 1325 De biauté que nule autre flour, D'odour, de grasce et de colour; Mais n'est mie à che amontans, Car li sacremens plus cent tans Passe toute rien terriiene,
- 1330 Car c'est œvre celestiiene
  De la très haute deïté
  Et de la sainte trinité,
  Ki est ou cors Dieu proprement.
  Chi me couvient atemprement
- 1335 Que je plus n'en mete en mon conte Qu'en moi n'affiere ne amonte ; Ne sui pas de tel dignité Que de si grant divinité Doie parler; si vous souffie
- 1340 Ce que j'en di à ceste fie.

  Par le sairement sont gari
  Li dehaité, et li mari
  Rassené à la droite voie.

  Quant li pechieres se ravoie
- 1345 Au bien et son meffait perchoit Et le saint sacrement rechoit En grant foy et en repentance Et a empris sa penitance, Garis est de sa maladie.—
- 1350 La grans joie et la melodie Des chans des oisiaus solachans Nous senefic les dous chans De sainte Eglise et grascious, De Dieu et des sains glorious

1355 Et de la roïne Marie;
K'il n'est pensée si marie
Ne si embastie en tristeche,
S'à l'escouter les chans s'adreche,
Que ses anuis ne li estanche,

1360 Et entrelait sa mesestance.—
De la messe et dou sacrement
Ne vous parlerai autrement,
Ne ne vueil pas tout le disner
A divinité ramener;

1365 Trop seroit large la matere.

Mais si com Venus entente ere
De buivrage faire livrer
Pour les amans à enyvrer,
Et ensi con ele looit

1370 Chiaus que plus enyvrer veoit, Sont chil à Dieu de greignour pris Ke plus voit de sa grasce espris Et qui ont desirier plus fin De lui servir jusqu'en la fin;

1375 Teil grasse vient du Saint-Espir. Regart et ris, plain et souspir, Et li autre més devisé, Soient par autrui avisé, Car chi endroit m'en tais atant,

1380 Ke je trop n'i voise arrestant.

Se les parolles sont reprises Des blans souplis as cotes grises Et li'jugemens de Venus, Il doit estre pour vrai tenus. Par droit d'Amours et de Nature

1385 Par droit d'Amours et de Nature, Selone la devine escriture, Nous fait Diex tel œuvre apparant; L'ewangile en trai à garant, Ki recorde en une lechon

1390 Des desciples la contenchon Devant lor seignour Jesucrist, Si com saint Lucas le descrist, Lequeil tenroient à greignour Entre iaus et à plus grant seignour.

1395 Jesucris lor dist: — « Qui vuct estre Li plus haus et de greignour estre, Soit teis que tous les autres serve, Et par humilité desserve K'il soit pour le plus grant tenus.

1400 A Dieu n'est tenus pour grant nus,
Soit de haut u de bas affaire,
S'il ne l'est tenus par bien faire.
Nient plus n'est à lui de grant conte
Li ame d'un duc u d'un conte

1405 Que d'un poure qui sen pain quiert, Se par bien faire ne l'aquiert, Si com de Nature et d'Amours L'aveis oy, pour les clamours Des dames qui orent tenchié

1410 Et entre eles plait commenchié.
Chieus qui à Dieu servir s'atempre,
Quant que che soit, u tart ou tempre,
Diex le rechoit o ses amis,
Et si est ens ou conte mis

1415 De chiaus qui en la vigne ouvrèrent, K'autcil paiement recouvrèrent Cil qui ouvrèrent daarrain, Com il fisent li premerain. Li ewangiles le raconte

- 1420 K'al paiement furent au conte Cil qui à l'eure de complie, Ke l'œvre ert près toute acomplie, Labourèrent et l'œvre emprisent, Et auteil paiement en prisent,
- 1425 Jà fust li œvre près finée, Com cil ki à la matinée Avoient commenchié l'ouvrage. Chieus qui à Dieu met son corage Et qui de cuer le vuet servir
- 1430 Pour sa grant gloire desservir,
  S'il moroit en tele pensée,
  D'ynfer seroit s'ame tensée,
  Et devons croire vraiement
  K'il aroit le haut paiement,
- 1435 Che est de paradis la gloire.

  Et che retenons en memoire

  Que Diex nous fait chi une grasse

  Ki trestoutes les autres passe,

  Car ki muert de cuer repentans,
- 1440 Com mal qu'il ait usé sen tans,
  Il a de Dieu pardon entier,
  Et li œvre le droit sentier
  De paradis sans arrestance,
  Mais que faite ait sa penitance,
- 1445 Et ensement ses ouvriers paie Diex, qui nous aime d'amour vraie Et est plains de misericorde. A l'ewangile bien s'accorde Li jugemens fais chà deseure,
- 1450 Car aussi comme à chaseune heure K'ouvriers à la vigne venoit, Que li preudons le retenoit,

Retient Amours jeunes et vieus, Haus et bas; nus n'en est eskieus.

- 1455 Saveis comment cil payé sont
  Ki en amours lor cuers mis ont?
  De plaisance; car chieus qui aime
  Et qui pour fin amant se claime
  Et que il aime li plaist tant
- 1460 K'à autre ne va riens contant,
  Teis est li paiemens communs
  D'amours, dont paiiés est chascuns.
  Ensi li plais des chanonesses
  Et les parolles felonesses
- Puet par example estre acordeis
  A chiaus qui la vigne ahanèrent.
  Cil qui entré en l'ahan èrent
  Au matin et qui le maintinrent
- 1470 Dechi à la nuit, grant plait tinrent, Pour ce que plus ouvré avoient; Disent que plus avoir devoient Que li autre et plus grant journée, K'ouvré orent deis l'ajournée.
- 1475 Li preudons dist: « Point ne meffach Vers vous, ne nul tort ne vous fach: Quant en l'œvre fustes venant, Je vous reting par couvenant, Par somme nommée d'argent.
- 1480 S'en œvre ai remis autre gent Plus tart, se par ma volenté Lor vueil faire aussi grant bonté, Puis que je vous ai paiié bien, Plus ne poeis demander rien. »
- 1485 Vous qui le jugement oeis,

L'acordance entendre poeis, Comment Venus chascun reçoit De cui la volentei perçoit, Et comment dou plait fit accorde.

- 1490 Ki les mos retrait et recorde, Moult de choses y puet oïr Pour cuer entendant resjoïr; Car pour pensser parfondement Y a asseis entendement.
- 1495 Pour che a Jehans de Condé Son dit en teil guise fondé Qu'as sages et as fous puist plaire : As sages, pour prendre exemplaire, Et as fous, pour iaus solachier;
- 1500 Car à le fois couvient cachier Le grasse de tous à avoir, Car n'est nus, tant ait de savoir, K'à le fois ne doie tour querre Pour le gré des fous à aquerre;
- 1505 Non mie pour ce qu'il s'assente A sivre de lor fais la sente, Mais ki à ce seit son cuer duire Qu'entre les fous se puist desduire Et retenir entre iaus estage,
- 1510 Il doit bien avoir avantage
  D'avoir acointance et assens
  A chiaus qui sont garni de sens.
  En che dit que vous ai repris
  Puet as fous grans biens estre apris,
- 1515 Car, si com trueve en parchemin, Embatus s'est en mal chemin Ki toudis folie maintient; Li fruis qui adiès vers se tient

Et ne meure en aucun tans,

1520 Ne vaut riens, qui est voir contans.

Pour ce couvient que pecheour

Reconnoisse son sauveour,

Car s'à sa vie u à sa mort

De ses pechiés ne se remort

1525 Et ne se vuet de mal recroire, Il est dampneis, che devons croire.

> Chanonesses, et vous nonains, De coi la tenche fu or ains, En folie vous deliteis

1530 Et en vos cuers maint vaniteis.

Trop vous a Venus decheües,
Quant en ses las iestes cheües,
Car amours, dont Venus est dame,
Ele est du tout contraire à l'ame

1535 Et dampnation li enorte.

Jà soit che nature l'aporte,
Personne qui doit Dieu servir,
Ne se doit à li asservir
Ne ne doit à li faire hommage;

1540 A l'ame querroit son damage Et dampnation parmanable. Une amour y a raisounable, Laqueile amour maintenir puelent Tout cil qui marier se vuelent;

1545 Elle est à chiaus abandonnée.
Adan et Evain fu donnée
De Dieu, quant il les ot fourmeis;
Par sainte Eglise est confermeis.
Mariages est si loiiés

1550 Ke ne puet estre desloiiés

Jusqu'à tant que mors le desloie ; Vers Dieu mesprent et si foloie Qui vuet amer en autre guise. Maiement gent de sainte Eglise,

1555 S'il ne vuelent estat cangier,
Ne doient entrer ou dangier
D'amours ne d'amer entremetre;
A Dieu doient tous lor cuers metre.
A chanonesses, à chanones,

1560 A prestres, à moisnes, à nones,
A toutes gens de tel mounoie
Le di, ne sai s'il lor anoie,
Ke il n'aient cri ne clamour
Se ce n'est de la vraie amour,

1565 Où il n'a pechié ne ordure; Et soit toute autre amours mondaine De lor cuers eskieuve et lointaine. Car l'amour del monde plus longe,

1570 Ce n'est mais nient plus que d'un songe; Ele dure si pou d'espasse Que tout ensi k'uns vens trespasse; Mais qui l'escriture reprent, Ceste amours nule fin ne prent;

1575 Ele est si pure et affinée, Ke mais ne puet estre finée. Or prions à Dieu de cuer fin, Que de la vraie amour sans fin Esprende nos cuers finement. 1580 Chi prent mes contes finement.

1551 mort. - 1555 estant.



## XXXVIII

## LI DIS D'ENTENDEMENT '.

C'entrer du mois de decembre Que de joie faire ne membre Oisel ne beste par nature, Ains voit on toute creature

- 5 Assouplir pour le temps divers,
  Qar en son plain cours est ivers,
  En mon lit dormoie une nuit.
  Or escoutez, ne vous anuit,
  L'avision qu'en sonjant vi.
- 10 Tout aussi c'om m'eüst ravi, M'ere acheminez sanz sejour, Quant la gaite corne le jour, Pour aler en lontaigne terre Eür et aventure querre.
- ¹ Copié sur B (fol. 64), et collationné sur A (fol. 197). Les vers 441-754, qui forment le onzième épisode, ont été publiés, sous le titre Renars mestre de l'ostel le Roy, par M. Chabaille, dans le supplément au Roman du Renart (pp. 19-30), d'après nos deux manuscrits. Roquefort cite dans son Glossaire, comme composition de Jean de Condé, un dit de descendement; c'est une faute de lecture p. d'entendement.
  - 1 A l'entrée.

- 15 En aloie grant aleüre,
  Si com palefrois l'ambleüre;
  .i. poi devant soleil levant
  Me vint uns preudons au devant,
  Qui bien sambloit de grant eage.
- 20 « Diex te saut, frere, en quel voiage, »
  Fait il, « en iras tu si main? »
   « Sire, foi que doi saint Germain,
  Ne sai quel part tenrai ma voie,
  Mais liez seroie se j'avoie
- 25 Compaignon qui me fust entiers. »

   « Amis », dist il, « moult volentiers

  Tes compains serai, s'il te plaist. »

   « Sire, mie ne me desplaist,

  Car au cuer estoie angoisseus
- 30 De ce que j'estoie si seus.
  Or n'i a se de l'aler non;
  Mais je veul savoir vostre non. » —
  Il respont sans atendement:
   « Frere, on me nomme Entendement;
- 35 S'il t'en souvient, bien m'as veü,
  Jà a lonc temps, et conneü. »
   « C'est vous, sire, plus n'en couvient
  Parler, car moult bien m'en souvient
  Des fors assaus et des clamors
- 40 Que fistes au chastel d'amors, Où en ma compagnie fustes Et au besoing mestier m'eüstes, Là où ière si entrepris, Que Desirs m'ot lacié et pris,
- 45 Mais de ses mains me delivrastes,
  Maintes merveilles me monstrastes.

   « Frere, encor en verras assez,

Ançois que .ii. jours soit passez. »— Ensement ensamble en alasmes 50 Et de pluisours choses parlasmes.

Oyez que premiers nous avint. Parmi les chans devant nous vint Une beste grans et corssue, Qui estoit hors du bois issue;

- 55 Si ert plus grande d'un cheval
  Et si venoit parmi un val
  Criant et bruiant comme foudre.
  Moult haut faisoit voler la poudre;
  Sele, poitral, çaingles, estriers,
- 60 Avoit aussi comme uns destriers, Et si avoit frain en la geule. Après li vi courre grant peule, Dont chascuns prendre le vouloit; Mais la beste si tost aloit
- G5 Que nus ne pooit le pié metre.
  Si vi je plusours entremetre
  De courre après moult durement,
  Mais je vous di seürement,
  C'ains ne le pot rataindre nus
- 70 Du pueple qui là ert venus.

  Loing des autres ot .i. contret,
  Qui tout belement et à tret
  Sievoit les autres tout le pas,
  Car tost aler ne pooit pas;
- 75 Et quant la beste ot fait son tour Par le val enmi et entour,
  Et de lui cachier s'arrestoient
  Li autre, qui lassé estoient,
  Devant le contrait en estant
- 80 Vi la beste coie arrestant; Vers lui s'encline et humelie

Et cil y monte à chière lie, Et la beste le cours l'emporte. Cil s'en soulace et s'en deporte

- 85 Et grant joie en vait demenant. Et quant je vi tel couvenant, Grant merveille oc que ce pot estre, Si m'en saignai à ma main destre Et y pensai parfondement.
- 90 Puis demandai Entendement,
  En cui j'avoie grant fiance,
  De ce fait la senefiance.
   « Amis», dist il, « soiez seürs
  Qu'ensement va au siecle eürs,
- 95 Que l'uns est loing et l'autres près ; Riens ne vaut li chaciers après, Nus par tost courre ne le prent. Dont .i. proverbes nous reprent Que li merchiers s'en vait le pas
- 100 Tout belement, qu'il ne set pas S'eürs est devant ou deriere. Veü as avant et arriere Cele beste aler et venir, Que nus ne le pot retenir
- 105 Fors cil qui tout le pas venoit, Qui à paines se soustenoit. En cest siecle, ce t'ai couvent, Pues veoir cest monstre souvent, Car riens n'i a, ce t'asseür,
- 110 Qu'ele ne voist tout par eür.

  Por ce dist l'en, je ne dout mie,

  Que cent mars vaut d'eür demie. »—

Tout desregnant en tel maniere

Alasmes la voie pleniere,

- 115 Tant que fumes au piet du mont, Si haut, qui regardoit amont, Il sambloit qu'il touchoit as nues. Les gens qui là èrent venues, Qui sur cel mont èrent montées,
- 120 Ne porroient estre contées.
  Si haut que regarder pooie,
  Partout les veoie et ooie
  Demener grant joie et grant feste.
  S'ert la montaigne si rubeste
- 125 Et si roiste et si merveilleuse, Que trop y estoit perilleuse La demourée, au voir conter. Neporquant, qui plus haut monter Pooit, plus de soulas avoit
- 130 Que paines, deviser savoit Ce que là trouvoit apresté; Au plus haut s'erent aresté Roi, duc et conte et grant seignour, S'estoient en peril greignour,
- 135 Car qui mespassoit i. seul pas, Il estoit perdus sans respas, Qu'il trebuchoit du mont aval Tant qu'il venoit el fons du val. Cheoir en y vi grant plenté,
- 140 Qui en haut lieu èrent planté.

  A mon compaignon dis :— « Avoi!

  Velà grant dolour que je voi;

  Comment est ce que nus repose

  Sur cel mont ne manoir y ose,
- 145 Quant si laidement y meschiet

  Que li uns voiant l'autre chiet. "»

- « Amis, c'est bien voirs que tu dis, Cest signe pues veoir toudis De ceulz qui chacent les richesses,
- 150 Les seignouries, les hautesces
  Et les grans honours de cest monde,
  Et com plus à homme en abonde,
  Plus s'i solasce et glorefie.
  Poi pense à ce que le defie
- 155 Mors, qui de sa joie depart, Et fortune aussi d'autre part, Qui tourne merveilleusement. L'en vit trop perilleusement En richesse et en grant avoir:
- 160 Cil haus mons le te fait savoir
  Que tés lieve haitiez au main
  Qu'en mains c'om ne tourne sa main,
  Trebuche et muert en petit d'eure,
  Et li autres, qui quois demeure,
- 165 De cel fait point ne se chastie,
  Et si li a la mors bastie
  Aussi certainne deffiance.
  Fox est qui en vie a fiance,
  Car ausi tost comme est estainte
- 170 La chandoile du vent atainte, Est vie d'omme tost alée. Dont est sa hautesce avalée, Voire, qu'ele est du tout cheüe. La provance as apercheüe,
- 175 Comment vie en poi d'eure faut, Et de tant c'om plus monte en haut, Tant est li descendres plus griés. De vie est li termes moult briés; C'est aussi c'uns trespas de vent.

180 Qui pour si poi de chose vent S'ame, il fait trop mauvès marchié Et la laisse a le col chargié, Après la mort, des griés meffais Que le cors a au siecle fais. »—

185 Lors li dis: — « Compains, je voi bien Qu'il a au siecle poi de bien, Je le croi et bien le me samble. Moult sui liez que sommes ensamble Ensi acompaignié nous doi;

190 Par raison joians estre en doi, Car amender doit son usage Qui s'acompaigne à homme sage. »—

> Ensi en mon cuer moult joians Et mon compaignon conjoians,

- 195 O lui parmi le val m'en vois, Si ai oï à haute vois Chanter à chant moult haut et gent, Bien connu que c'iert vois de gent. Onques nus hom n'oï de bouce
- 200 Issir melodie plus douce Ne plus grascieuse à oïr; Forment m'en pris à resjoïr. Si oc d'estrumens tel foison C'onques tant n'en oï nus hon.
- 205 Chascuns sonnoit à sa maniere; Là avoit joie si pleiniere Que bien sambloit vie celestre. Mais la joie changa son estre; Bien le vous di certainnement
- Qu'en cel haut soubitainnementOï lever par grant effort.i. duel grant et orible et fort,Que toute en tentist la valée.

La joie est falie et alée
215 Et li duelz de plus plus efforce,
Car chascuns met toute sa force
Au crier et as paumes batre.
Jà mais ne me rouvasse enbatre

Sur cel duel, se pooir eüsse

Que le duel esloigner peüsse.
Car ne se peüst tenir nus
De plourer, qui là fust venus.
— « Amis », dist mes compains, « tais toi :
Mais ci pues bien prendre castoi,

225 Car tele est la joie terrestre:

Quant on cuide en ferme joie estre,
En un plain laissier le couvient,
Que souvent grans duelz y sourvient,
Dont la joie couvient laissier

230 Et à grant duel faire eslessier.
Joie qui vient d'umanité
Retourne tout à vanité,
Ne ele n'est onques seüre,
S'est folz qui trop s'i asseüre. »—

235 Ensi pensant toute la voie
Par où mes compains me convoic,
En une autre valée entrasmes
Et une dame y encontrasmes,
Que mes compains bien connissoit;

240 D'un grant chemin ferré issoit.

Moult hautement nous salua,
Et chascuns à son salu a
Respondu, bien le dut on faire,
Et mes compains de son affaire

245 Li enquist et où elle aloit. Et la dame, qui bel parloit, Respont:—•Ce te dirai, amis: Je ai grant piece painne mis A pourveoir grant garnison,

- 250 Car on doit mener .i. prisonLà où l'en le cuide essillier,Et je l'ai pris à conseillier,Si li ai le lieu si garni,Ne se tendra pour escarni;
- 255 Si t'en conterai l'occoison,
  Onques tele n'oï nus hon:
  Escoute, s'orras verité.
  Près de ci a une cité
  Qui est riche et de grant hautesce,
- 260 Mais li bourgois ont laide tesce, Vilainne et plainne d'amertume, Car il ont entr'eulz tel coustume Que chascun an seigneur nouvel Font sur eus, et à grant revel
- 265 Le maintienent grant et menour, Et si li font joie greignour Que plus deviser n'en convient, Et quant à la fin de l'an vient, Hors de la chité le convoient
- 270 Et tout nu en essil l'envoient,
  Affublé d'un drap pourc et vil.
  En .i. desert va en essil,
  Où n'a à boire n'à mengier,
  Ains vit en paine et en dangier,
- 275 En grant anui et grant destresce,
  Et est tenus en tel tristresce
  C'on ne poroit conter greignour.
  Li cytoien refont seignour,
  Si en ont cestui an .i. fait
  280 Qui s'est avisez de cest fait.

S'est pourveüs, s'a fait que sages, Qu'il a envoiet par messages El desert de garnison tant, Que, se le voir t'en vois contant,

- 285 Point douter ne t'en convendra, Car plus aise ert quant là vendra Cent fies qu'il n'ait ei esté; Qu'il trouvera tout apresté De quanque lui besoignera,
- 290 Jà mès ne s'en ensoignera. »—
  De nous se part la dame atant,
  Le grant chemin moult tost batant;
  Nous le petit chemin tenismes,
  Tant qu'en .i. moult bel plain venismes,
- 295 Si avons la chité choisie, A veoir gente et envoisie Et de biaus murs moult bel fermée. La porte avoient deffermée Li cytoyen, hors en menoient
- 360 Lor seigneur et après venoient Por lui en essil envoier. Laidement lor vi convoier Pourement et à grant meschief, Qu'il n'avoit, du pié très qu'au chief,
- 305 C'une bien poure couverture.

  Lor dis que c'est contre droiture

  Que tés gens avoit tel poissance;

  Poi avoient de connoissance,

  Quant celui qu'à seigneur tenoient
- 310 A si grant honte demenoient;
  On les en doit bien despiter,
  Vilain fait entr'eulz habiter.
  Dist mes compains: « Sez tu qui sont

Li bourgois qui lor seignor ont
315 Ensi par coustume tramis
En essil? Saches, biaus amis,

Que ce sont du mont les richesces, Les seignories, les hautesces,

Mengier, boire, deduis, soulas, 320 Qui lacent si l'ome en lor las.

- Qui de ce à volenté use,
  Que del tout à l'ame refuse,
  Que il de riens ne la pourvoit;
  Car, pour le temps present qu'il voit,
- 325 Lait celui qui est à venir.

  De maint le veons avenir,
  Qui laidement sont deceü,
  Car point ne se sont perceü
  D'aquerre la vie seconde.
- 330 Pour la foison qui lor habonde
  De teulz biens, ne lor en ramenbre;
  Et quant s'estendent tout li membre
  Par la destresce de morsure
  Qui tous nous mort de grief morsure,
- 335 Cil bourgois comment les demainent?

  Hors de la terre les enmainent,

  D'un poure linceul acouvers;

  Les cors en terre aveuc les vers

  Metent; et l'ame que devient?
- 340 En essil aler la convient:
  C'est en ynfer, en la fournaise,
  Qui est tenebreuse et pugnaise.
  Mais cil n'est mie deceüs,
  Qui à heure s'est percheüs;
- 345 La dame ainsi porveü l'a, Qui orendroit à nous parla; Porveance nomme on la dame, Ele pourvoit le cors et l'ame.

Eüreus celui que pourvoit,

350 Entrues que heure et point en voit, Dont l'ame ne soit essillie Ne de tous lieus desconseillie, Mais solacie et confortée Et en grant deduit deportée,

355 Por ce que bien soit pourveüe. La prouvance en as ci veüe, Bien le dois metre en retenance, Si qu'autres en ait ramembrance.

Defors les murs de la cité,
360 Qui plain èrent d'iniquité,
.i. chemin bien batu tenismes,
Tant que sur .i. haut mont venismes,
Où il ot .i. moult bel vergier.
Là dedens avoit .i. bergier

Qui .i. fouc de brebis gardoit.

Quant une bele y esgardoit,

Qui bien li venoit à plaisir,

Il la couroit errant saisir

Et à une part l'enangloit

370 Et celéement l'estrangloit, Et paraloit tout par loisir Ses moutons plus lanus choisir, Si lor aloit sachant lor lainne. Moult me sembla œvre vilainne

375 Qu'il les desroboit ensement,
Li faus paistres, qui faussement
Faisoit le pourfit de son maistre.
Dist mes compains: — « Vois tu ce paistre?
Prestre et prelat de sainte Eglyse,

<sup>372</sup> plus et plus choisir. J'ai corrigé, comme toujours, d'après le Ms. A.

380 Li pluisor œvrent en tel guise
Qui sont pastour pour nous garder
Et notre salu regarder,
Car de nos ames ont la cure
Mais plusor en font garde oscure.

385 Quant une bele femme voient,
Tant la chacent qu'il la desvoient
Et de son cors la deshonneurent,
Et ensi lor brebis deveurent,
Et des hommes la lainne prendent:

390 C'est que par engien les sousprendent;
Se demie y ont de couleur,
Il font ce plait qu'il ont du leur.
Ensi pourchacent maint faus tour
En cest siecle maint faus pastour.

395 Plus ne t'en di, or en alons, Et parmi cest val avalons. »—

> Parmi .i. grant chemin batu Où nous estions embatu, Veïsmes .ii. et .ii. venir

- 400 Et moult simplement contenir
  .i. fouc de diverse bestaille;
  De leu avoient cors et taille
  Et par dehors piaus de brebis;
  Des noirs y ot, des blans, des bis.
- 405 Qui de près ne les regardast,
  Jà de lor tours ne se gardast;
  Si simplement se contenoient
  Tout le chemin où il venoient.
   « Compains », dis je, « quelz bestes sont
- 410 Qui dehors piaus de brebis ont
  Et cors de leu, que puet ce estre?»
   «Amis, au jour d'ui de tel estre
  Veons en mainte region

Plusours gens de religion,

- 415 Qui portent simple vestement
  Et se cuevrent moult soutilment,
  Dont maintes simples gens deçoivent,
  Qui lor mauvais cuers ne parçoivent,
  Car leu sont mauvais et despert
- 420 Et à mal faire plus apert
  Qu'autre gent quant le pueent faire,
  Et gent qui sont de tel affaire,
  Si sont apelé ypocripte;
  En l'evangille est bien descripte
- 425 Lor mauvaistiez et lor maniere.

  La prueve en est assez pleniere,
  Car li fais souvent se descuevre,
  Et on connoist l'ouvrier à l'uevre.
  Des ordres bien te noumeroie
- 430 Par cui maintiens assommeroie M'entention apertement. Herbergie est couvertement Dedens les cuers ypocrisie Et levée et auctorisie,
- 435 Mais or par moi plus n'en orras, Car, quant aviser t'en vorras, Matire y porras assez prendre, Por moult de malices reprendre. »—

Ensement le mont avalant
440 Et des ypocrites parlant,
Sommes venu en .i. bel plain
Et en .i. val de tous biens plain,
Si regardai à une part,
Dont une riviere se part,

445 Qui par tout le val s'espandoit. Le lieu vi dont ele sourdoit, Que de grant n'avoit pas granment. Cele part alai erranment, Si vi tout à plain, c'est la somme, 450 Que hors de la teste à .i. homme Issoit cele riviere douche, Droitement très parmi la bouche, Qui tant estoit et grans et léc, Et en maint lieu par la valée

455 La riviere se departoit
Et partout navie portoit.

A ma main destre m'en saignai
Et mon compaignon l'ensaignai.

— « Compains, comment puet avenir

460 Que teus riviere puet venir,
Qui tant est et grans et pleniere,

De celle teste en tel maniere? »
— « Amis, bien le te prouverai,
Jà mencoigne n'i trouverai.

465 Ensi est il de l'omme sage,
Qui atourne en bien son usage
Et qui met à ce son assens
Qu'il espant as autres son sens,
Dont .i. royaume retenir

470 Puet et par son sens maintenir;
Et c'est ce que navie porte
Que ses sens soustient et conforte
Maint fol et li porte son fais.
Forment doit on prisier les fais

475 De sage homme qui ainsi œvre
Et moustre en parole et en œvre
Son sens, qu'il n'en veult celer point,
Ains s'espant ses sens en tel point
Com ceste riviere ci fait.

480 Or t'ai je bien monstré cest fait. » —

Sour .i. des bras de la riviere, Qui là endroit court rade et fiere, En aliemes le petit pas, Ne je ne m'arestoye pas

- 485 De demander mainte merveille.

  Entendemens, qui tous jors veille,
  Me dist là endroit mainte chose
  Dont je ne fais ci point de glose.
  Tant avons sus la rive erré
- 490 Qu'en .i. autre chemin ferré
  Entrasmes et l'yave laissames,
  Et parmi moult biaus prez passames,
  Tant qu'as plains champs sommes venu.
  Oyez qu'il nous est avenu.
- 195 Nous trouvasmes tendu .i. tré Moult bel, si sommes ens entré. El tref, qui biaus estoit et gens, Trouvasmes .ii. flotes de gens Qui .ii. riches homes servoient
- 500 Qui lor sejour là pris avoient. Li uns estoit mas et penssis, Embronchiés et mal agensis Et de moult viex dras vestus fu. Lez lui ot espris .i. grant fu,
- 505 Là se chauffe et rostist et toste Devant et derriere et encoste. Si vallet, qui entour estoient, A grans hanas li aportoient A boivre, et il tout hors buvoit.
- 510 Quant l'un hanap vuidié avoit,
  Tantost prenoit l'autre en sa main,
  Et si le buvoit aparmain
  Et à nului point n'en repart.
  Li riches hom, de l'autre part,

515 Rioit et faisoit chière lie

Et s'avoit maisnie jolie, S'iert viestus richement et bel. De violetes ot chapel Et seoit sur flours et sur joins,

- 520 Cointes et acesmez et joins.

  Menestreus avoit environ,
  Qui seoient à son giron;
  De maint deduit le deportoient,
  Et si vallet li aportoient,
- 525 En grans hanas, souvent à boivre.
  Bien li vi le hanap reçoivre
  Mais il n'en buvoit pas foison,
  Fors par mesure et par raison;
  A ceulz entour lui departoit
- 530 Le boivre c'on li aportoit Et c'on li livroit en ses mains. Souvent en recevoit le mains; Plus d'une fois li vi ce faire, Si en prisai moult son afaire.
- 535 Dist mes compains: « Que t'est avis De ces .ii., li quelz est servis Miex à ton gré; di qu'il t'en samble. » — Je li dis que moult mal resamble Li uns l'autre, trop sont contraire.
- 540 « De l'un ne puis nul bien retraire Pour maniere que je y voie, Et en l'autre, se Diex m'avoie, Ne voi fors bien et courtoisie, Qu'il demaine vie envoisie. »
- 545 « Amis, par l'autre pues prouver La maniere de l'homme aver, D'avarisce lacié et pris. Li fus, que tu vois là espris

Environ lui, c'est convoitise,

550 Qui son cuer esprent et atise
Et ne li lait repos avoir
Que montepliier son avoir,
Et que plus en a, plus esprent;
D'aquierre onques repos ne prent.

555 Cil qui boit et tous jours a soit, C'est signes que, par riens qui soit, Sa convoitise point n'estanche, Ainz tent adès, sanz arrestanche, Au sien acroistre et amonter.

560 Celui resamble, au voir conter, Qui a le mal d'ytropesie, Qui de volenté aguisie Veut boivre sanz atemprement, Et que plus boit, plus asprement

565 Est seeillans qui tel mal a.

Ainsi est il de celui là,
C'ar que plus a, plus enaspris
Est de convoitise et espris.
Cil qui là rest joliement

570 Et se maintient si liement,
C'est cil qui est larges et riches,
Qui n'est pensans, niches ne chices
En maintien, mais honnestement
En despens et en vestement

575 Se porte et n'a soing d'amasser,
Mais qu'il puist en honneur passer
Le temps et mener nete vie.
De trop convoitier n'a envie;
Se biens li vient, bien le set prendre.

580 De ce ne fait pas à reprendre,

551 laist.—567-568 Ces deux vers manquent dans A. —  $569\ ret$ ; A. siet. —572 A. Qui n'est pensans, tristres ne niches. — 579-580 Ces vers manquent dans A.

Pour qu'il le set en honneur metre Et set bien donner et proumetre, Quant il en voit l'eure et le point. Ainsi se maintient si à point

- De ce qu'il a en son demaine.

  Des .ii. t'ai l'example monstré,

  Mais je ne t'ai riens dit du tré.

  Bien sez, qui tref ou tente tent.
- 590 En soi connoist bien et entent Qu'adès n'i fera pas sejour, Mais n'en set pas souvent le jour Que il l'en convendra mouvoir, Et par le tref poons savoir
- 595 Que ne povons pas nostre estage Avoir au siecle à hiretage, Quar quant heure et temps en vendra, Deslogier nous en convendra. Pour quoi se doit on dont lasser
- 600 De tant en chest siecle amasser, Où l'en loge .i. poi de termine? Qui vie prent, adès chemine Vers sa fin, tant que li jours vient Que son tref deslogier convient
- 605 Pour en autre païs aler.

  A tant en lairai le parler. »—

Tout parmi le champaigne longe, Que li uns l'autre point n'eslonge, En alasmes sans faire arest,

610 Tant qu'en une haute forest Entrasmes qui fu longe et lée. Là trouvasmes forte gelée, Car la brise y feroit moult fort. Lors cheminai par grant effort

- 615 Pour ce qu'eschaufer me voloie; Ainsi grant aleure aloie, Et mes compains o moi toudis. .ii. homes poures et mendis Trouvasmes loiiés à .ij. arbres,
- 620 Engielez et frois plus que marbres.
  Li uns moult grant duel demenoit
  Et se batoit et fourmenoit
  Et juroit moult lais sairemens,
  Si estoit plus lais qu'airemens
- 625 De froidour et d'irour ensamble; Tous li cors de dolour li tramble. Delez lui une fosse avoit Moult hydouse, et ne le savoit; Qui en celle fosse cheïst,
- 630 Jà mais nus hom ne le veïst,
  Ne ne l'en sachast nus del monde,
  Tant estoit hideuse et parfonde.
  Li autres moult celéement
  Souffroit sanz point d'effréement
- 635 Sa mesaise et sa mesestance
  Et prioit Dieu qu'à penitance
  Li vosist sa painne tourner
  Et de mort d'ynfer destourner.
  Envers le ciel joingnoit ses mains.
- 640 « Vrais Diex », fait il, « qui lassus mains,
  Prenge toi pitié et merci
  Des doleurs que je sueffre ci! »
  Sur l'arbre regardai deseure,
  Où loyez ert, si vi en l'eure

645 Fueille et flours sus et fruit ensamble,

Et d'oiselons tant y assamble Pour chanter et pour resjoïr Que grans deduis ert à oïr Et sur tous autres souverains;

- 650 Choisis n'i peüst estre rains
  Sans oiselon, ce me fu vis,
  Onques tant n'en vit nus hom vis.
  Cilz qui dessous l'arbre seoit
  N'ooit pas ce ne ne veoit.
- 655 Entendemens me dist:— « Vois tu
  Ceulz qui ci sont si mal vestu,
  Si nu, si las et si despris,
  Qui ensi sont loiiet et pris
  A tel honte et à tel vilté,
- 660 C'est ès loiiens de pourcté?
  A chelui est trop mescheü,
  Qu'en desperance vois cheü,
  Qui n'a cuer de lui conforter
  Ne de la mesaise porter,
- 665 Ains dist adiès laidures maintes La mere Dieu et sains et saintes, Et maudist Dieu à haute vois. La fosse que dalez lui vois, C'est ynfers où tantost yra
- 670 S'ame que du cors partira,
  Et ainsi li convient avoir
  .ij. ynfers par son nonsavoir,
  Se Diex n'est moult misericors.
  Bien vois à quel honte est li cors,
- 675 Enquore est l'ame plus cent tans, S'il ne muert dont vrais repentans. Cilz autres est plains de science, Qui ainsi sueffre en pascience

Sa poureté et son meschief
680 Et dresce contremont le chief
Et merci prie et les mains tent,
Dont la gloire des chiex atent;
Cil aura le meillour marchié.
Li arbres que tu vois chargié

685 De flour et de fruit et de fueille, Senefie qu'il ne se dueille, Qu'en paradis ert envoire S'ame, quant sera desloire Des loiiens dont ore est tenus.

690 Li chant des oiselons menus Les chans des angles senefient, Qui de compaignie l'affient S'il poursieut ce qu'il a empris. Or pues tu ci avoir apris

695 Comment poures hom maintenir Se doit en son fais soustenir. Pour quoi se despoire nus hon? Que il ne regarde raison: Quant il naist, il n'a nul drapel,

700 Toute nue aporte la pel. »—

Lors dis: — « C'est chose merveilleuse,
Car plus me samble perilleuse
Pouretez ne fache richesce. »

— « C'est voirs, amis, quar la destresce

705 De poureté fait faire l'omme Mainte chose, ce est la somme, Qu'il ne feïst pas s'il eüst Tant d'avoir dont vivre peüst. Entent ei, par .iij. vers orras

710 Comment maintenir te porras : En richesce aics astenance Et en pourcté pasciance, Mais que droiture aveuc maintiegnes. Ces .iij. vers en ton cuer retiegnes,

715 Au besoing te porront valoir, Se ne les mes en noncaloir. »

> Par le forest moult tost venoit Une lisse qui amenoit Grant masse de chiens uns et autres :

- 720 Mastins et gonces et grans viautres.
  La lisse uloit et glatissoit,
  Si que tous li bois tentissoit;
  Aussi faisoient li mastin.
  Ensi demenant grant hustin,
- 725 Vindrent vers nous par grant effort.
  Adont fui esmaiés moult fort
  Et en moult grant doutance fui,
  Si ne soi où avoir refui.
  Mes compains dist qu'adès alaisse
- 730 Ma voie, que point ne parlaisse, Car que plus me deffenderoie Des mastins, plus y perderoie. Ainsi les mastins trespassai Et tout ainssi outres passai,
- 735 Fors que de loing moult m'abaièrent Et de paour moult m'esmaièrent, Et ainsi outre s'en alèrent Et parmi .i. val avalèrent La lisse et tuit li gaaignon.
- 740 Je demandai mon compaignon Que la lisse senefioit Qui ainssi ulloit et crioit,

<sup>715</sup> poroit. — 719 A. Grant route. — 738 A. s'avalèrent- — 739 A. et trestout li gaignon.

Et de ces mastins la grans route.

— « Amis, » dist il, « la lisse estoute,

- 745 Qui par ci passe, c'est envie,
  Qui tant jour a esté en vie;
  Encore assez y demourra,
  Car on dist jà mais ne morra.
  Se des mastins le voir disant
- 750 Te vois, ce sont li mesdisant, Qui sont plain de grant felounie; Adès de dire vilounie Sont entait et appareillié; De Dieu soient despareillié!
- 755 Quant ainsi genglent et abaient, Envers envie lor droit paient, Qui veult c'on mesdie toudis; De ce mestier le sert mesdis: Dire as oï, s'il t'en souvient,
- 760 Que de pute racine vient
  Pute ente, c'est selonc nature;
  Dont fait bien mesdis à droiture,
  Qu'envie conçoit et engendre;
  De la mère ne de son gendre
- 765 Ne te saroie nul bien dire:
  Ne servent fors que de mesdire.

Lors venismes en une lande N'ot plus bele jusqu'en Illande; Là trouvasmes grant assemblée,

770 Qui n'estoit pas faite à emblée, Car Nobles, li lions, li rois, Y ert venus à grans conrois: Si ot fait ses barons mander Par son royaume et commander

- 775 Sur les fiés que de lui tenoient;
  Pour ce de toutes pars venoient.
  S'estoient jà les tables mises
  Et les maisnies entremises
  D'apareillier tout lor service,
- 780 Chascuns selon le sien office.

  Là fu Renars tout primerains,

  Qui de la court ert souverains

  Et maistres de l'ostel le roy.

  Establi ot tout le conroy
- 785 Et les offisces devisez,
  Car Renarz est bien avisez
  D'amis par engien recouvrer.
  Bien sot de son mestier ouvrer,
  Car tout belement et à trait
- 790 Ot si le roy à lui atrait
  Que il ne feïst riens sans lui.
  Il n'avoit en la court nului,
  Se Renars contre cuer l'eüst,
  Si tost que li roys le seüst,
- 795 De sa court ne feïst voidier,Et cui Renars vousist aidier,Tantost ot faite la besoigne,Ne l'en convenoit avoir soigne.Ses .ij. filz ot bien assenez
- 800 Renars, qu'il les ot ordenez : Renardiaus jacobins estoit, Li ainsnez, et noirs dras vestoit, Si estoit grans maistres de lois ; Et Roussiaus estoit cordelois,
- 805 Devant le roy chantoit la messe, Et s'aloit à lui à comfesse. Chambrelene avoit fet Martin

Le singe, qui soir et matin Le roy en sa chambre servoit;

- 810 Par poi que li roys ne dervoit
  Quant de sa chambre estoit issus
  Et il estoit de lui ensus.
  A Ysengrin avoit pais faite
  Et l'amoit d'amour si parfaite,
- 815 Ce dist, que mais n'ara descort A lui, mais pais et bon acort. Fait l'ot en la court si seignour Qu'après lui n'i avoit greignour, Qu'il ert baillis et seneschaus.
- 820 Et Grymbers estoit mareschaus, Li taissons, si livroit l'avainne; Fait l'ot Renars en la semainne. Tibers, li cas, fu en saisinne D'estre grans keus en la quisine,
- 825 S'en avoit tout dis del plus bel; Et de Tesselin, le corbel, Avoit fait Renars panetier, Et si l'amoit de cuer entier; De ce qu'il ert malicieus
- 830 S'en ert à court plus gracieus, Car bien aprise ot sa lechon; Et de Tardieu, le limechon, Avoit fait maistre bouteillier; Ce que Renars veut conseillier,
- 835 Sot bien retenir et aprendre Ne l'en convendra point reprendre ; De mainte autre grosse besoigne, Li ot Renars chargiè le soigne. Huissiers estoit dans Roeniaus,
- 840 Li mastins, qui estoit isniaus

A faire outrage et vilounie, Car plains ert de grant felounie; Et de l'ainsné fil Ysengrin, Que l'en apeloit Malegrin,

- 845 Le maistre vallet fait avoit
  Et de l'escuele servoit,
  Et ses autres freres, Despers,
  Qui moult estoit fors et despers,
  Trenchoit par devant la roïne.
- 850 N'ot mais Renars point de haïne A Ysengrin n'à son lignage, Car foy li dut par comparage. A Monnekin, le fil Martin, Le singe, qui bien sot latin
- 855 Et qui estoit clers couronnez, Estoit li offisces dounez D'escrire à court et de conter Que le frait pooient monter. Renars avoit mis .i. gris moune
- 860 A court pour rechevoir l'aumoune : C'est dant Espinart, l'yreçon; Pelet, le rat, ot à garçon. Entr'eulz .ij. l'aumosne departent; Bien puet estre que il y partent.
- 865 Renars, qui moult d'engien savoit, Au roy .iij. menestreus avoit Pourchaciés pour lui soulacier; Li uns n'ot gaires l'autre cier. C'iert Martinés, li filz Martin,
- 870 Et uns gonces, filz le Mastin; Filz Tybert le cat fu li tiers; Vers la cuisine volentiers Près de son pere se traioit,

Car bons morsiaus pas ne haoit.

875 Cil.iij., ce vous ai en couvent,
Se descordoient moult souvent;
De lor fais assez vous deïsse,
Se trop lonc sejour n'i meïsse.
Messagiers le roy fu li Martres,

880 Cil portoit ses briés et ses chartres;
Bien savoit gistes et trespas,
Enseignier ne li convint pas.
A court n'ot point de Chanteeler;
Pour Renart n'i osoit aler,

885 Cui li roys ot donné .i. don, Que son lignage en abandon Li ot mis, qu'il en pooit prendre A sa volenté, sans mesprendre. Encore ot Renars pourchacié

890 Que tuit èrent de court chacié
Cil qui devant estre y souloient;
De la court point ne se melloient,
S'il ne lor estoit commandé
Pour plais où il fussent mandé,

895 Que li rois tenist court pleniere. Si avoit changié de maniere Renars, par malice, le roy, Qu'il dist c'onques plus n'ot arroy En son ostel c'ore y avoit;

900 Le couvenant moult mal savoit. Quant Renars fu du roy haïs, Si le haoit tous li païs, Et quant on voit qu'il est amez, S'est sires et maistres clamez;

905 Si l'ouneure teulz et le claimme Seignour, qui en son cuer poi l'aimme, Mais n'en ose faire autre chose, Car nus de li plaindre ne s'ose.

- Renars ot fait tout atourner
  910 Et si ot fait l'aige corner,
  Et li roys s'est assis à table,
  A chière lie et amistable,
  Et la royne sist deseure;
  Si fist li rois seoir en l'eure
- 915 Renart deseur la Lyonnesse, Se femme, yreuse et felenesse; Mais Renars si bien la tenoit Que tout ensement la menoit C'on fait le petit enfançon.
- 920 Chanter li fait une chançon,
  Dont li mot sont plaisant et court,
  Pour plus à resbaudir la court.
  Li roys huça dame Hiersent
  Et li vielle bien s'i assent;
- 925 Lez le roy s'assist coste à coste, Et Renardiaus s'assist encoste; Par dalez lui dame Emmeline, Sa mere; onques ne vi beghine Plus simplement se maintenist,
- 930 Et nepourquant, s'elle tenist Grasse oye ou geline enanglée, Ele l'eüst tost estranglée. Roussiaus, ses filz, seoit delez, Ensi en ot .ij. à ses lez.
- 935 Par desous seoit dame Berte, La singesse, qui moult desperte Et maliscieuse ot esté. Li més furent tout apresté, Qu'il n'i ot mais fors du mengier;
- 940 Assez en orent, sanz dangier. Autres tables assez y ot,

Si s'i assist qui seoir pot. A l'une ont fait seoir Brun l'ours (Si dient qu'il est viex et lours),

- 945 Delez lui le chierf Brikemer.

  Le saingler vit on escumer

  D'ardeur de ce que il veoit

  Tel chose qui li desseoit,

  Dont il li sambla ce soit tors.
- 950 Li Chevaus et Bruians li tors Et Belins li moutons après Sisent; li Asnes lor fu près; Après seoit Couars li lievres, Cui d'irour sont prises les fievres.
- 955 Ne les vous puis pas tous nommer, Car mon propos veil assommer: Ysengrins par l'ostel aloit Deviser quanque il vouloit; Martins li singes ne sist pas,
- 960 Ains vait par tout plus que le pas.
  Il vait à l'un faisant la moe
  Et l'autre reprent par la joe,
  Par le toupet ou par l'oreille.
  Ainsi li singes s'appareille
- 965 A faire choses desgisées,
  Pour le roy servir de risées.
  Puis revait le Roy à l'espaulle,
  Si chante et puis espringe et baule,
  Car il fu soutiex en son art;
- 970 Puis vait conseillier à Renart, Lors vout resallir sus le Roy, Mais il fist un poi de desroy,

952 Notre Ms. B. remplace le mot sisent, par Bernars, le nom de l'âne; mais le verbe sisent est indispensable. — 954 d'irours; le p. les. — 958 quanqu'il le vouloit. — 970 vaut; A. revot saillir.

Car il hurta ma dame Fiere ; N'ala pas si tost ne le fiere

- 975 La royne et vers li le sache.Desroute li eüst la fache,Ne fust li roys, qui li toli,Et si s'en couroucha à li,Mes ele s'en sot bien resqueure,
- 980 Qu'ele dist, se Diex la sequeure, Qu'ele ne l'ot fait fors par gas. Martins fu soutilz en maint cas, Bien sot counoistre mousce en lait; Moult grant pieche le juer lait,
- 985 Et li roys la royne tenche, Et Renars à chanter commenche Et toute la cours y respont. Martins li singes se repont, S'emprunte à Espinart s'aumuce,
- 990 A la fois la teste hors muce, Et au roy la moe faisoit; Tout par malisce se taisoit. Quant Renars le chanter laissa, Martins li singes s'eslaissa
- 995 Et saut sus Belin le mouton,
  Puis prent à chanter à haut ton;
  S'en rirent tuit cil qui le virent.
  Li servant as tables servirent
  Les auquans bien et grandement,
- 1000 Les autres recreandement:

  Menestrel de lor mestier œvrent
  Et lor senz monstrent et descuevrent,
  Dont il y ot des bons assez;
  Mais tous les autres a passez
  1005 Pour moquerie Martinés.

Li roys dist que c'est li plus nés Et li plus plaisanz, quoi c'on die ; Si ne sot de menestrandie Fors tant qu'il sot bien eure et point

1010 De moqueries faire à point.

Dist Entendemens: — « Biaus compains,

Moult est chier achetez li pains

C'on vient en ceste court mengier,

Car plusour l'ont à grant dangier.

1015 N'avons que faire d'arrester; Ci ne poons riens conquester; L'en plaidera jà ci endroit, Si fera on du tort le droit. Toute la cours va par eulz trois,

1020 Est li conseus le roy destrois : Ysengrin, Martin et Renart. Foy que je doi saint Lyenart, Nus jugemens n'i puet passer, Tant s'en sache nus hom lasser,

1025 Que l'un de ces .iij. n'i conviegne Ains que jugemens avant viegne. » Lors dis:—« C'est convenanz divers. J'ai oï de Renart les vers, Comment on le soloit haïr,

1030 Car il souloit chascun traïr;
Or le doutent grant et menour,
Et si li font feste et hounour. »
— «Amis », dist il, « au jour d'ui court
Renars et regne en mainte court

1035 De riche homme, qui mal s'entent,
Qui à autrui conseil s'atent
Ou qui en autrui trop se fie;
Ainsi en avient mainte fie,

1020 A. Et li. — 1030 A. Quantil.

Et se tiex cose en court aucune

- 1040 Avient, n'est pas par tout commune, Mais en tous lieus où tu venras Aucun samblant en trouveras. Petit en vodrai deviser, Car legier est à aviser.
- 1045 Malice, barat, tricherie
  Sont en Renart, et licherie
  A connoistre donne Ysengrins.
  Ceulz qui font ouvrir les escrins
  Et raportent à court l'argent
- 1050 Qu'il prennent sus la poure gent, Leu sont, quar le païs desrobent. Par le singe entent ceulz qui bobent, Qui font grans moes et grans chières, Teles genz a on à court chieres,
- 1055 Qui losengent et ostent buisses.
  N'i a nul counoistre ne puisses
  Se d'estudiier as talent.
  De Tardieu, qui sert à court lent,
  Ne te ferai point de devise,
- 1060 Mais se tu veus, se t'i avise,
  De Roussel ne de Renardel,
  Je t'en carge au col le fardel,
  Et de Roenel, qui l'uis garde,
  A ta volenté y pren garde,
- 1065 Et as autres communement.

  Connoistre pues certainement

  Que Renars court par tout le monde;

  Tant comme il dure à la reonde,

  A espandu sa renardie.

1043 vaudrai; A. t'en vodrai. — 1052 A. lobent. — 1055-1056 A. busches: pusses; B. busches: puisses; j'ai mis, pour satisfaire à la grammaire et à la rime, buisses: puisses. — 1064 A. y regarde.

1070 Renars va à chière hardie
Par tout, qu'il ne doute mais homme;
Il puet bien à la court de Romme
Assez plus qu'il ne fache aillours;
Là est Renars o les meillours,

1075 Bien le set qui sejourne là :
De son conseil retenu l'a
Li papes, oï dire l'ai.
Au temps qui or court, clerc et lay
Honneurent Renart et le croient,

1080 Je voi que petit s'en recroient.

Parmi celle forest soutainne Venismes à une fontainne, Où .i. pracil ot bel et gent; Là avoit moult de noble gent:

1085 Chevaliers, dames et puceles, Grant feste font et cil et celles, Le plus grant que fere savoient. Entr'eulz .i. damoisel avoient, Moult bel et gent et avenant

1090 Et en biauté si bien venant
 Que ne vi onques creature
 De plus gracieuse faiture,
 Ne plus plaisant à regarder.
 Entour lui, pour son cors garder,

1095 Avoit bien .xx. serjans armez. Li damoisiaus ert acesmez Si richement, de tel conroi Qu'il convenoit pour fil de roy.

1070 Notre Ms. porte:

Renars i va à chiere lie.

Le sens et la rime recommandent la leçon de  $\Lambda$ ., que j'ai adoptée. —  $1072~\Lambda$ . en la court.

Tuit cil qui entour luy estoient 1100 De joie faire s'aprestoient Pour lui, si com pour lor seignour. Onques ne vi feste greignour, De qui il me puist souvenir.

Lors vi une beste venir

1105 Si hideuse et de tel laidour, N'est nus cui n'en presist hidour, Et venoit sans effraiement Tout le pas, si celéement, Que de friente ne faisoit point.

- 1110 Tout enmi la place, en tel point,Ala saisir le damoisel,Qui repaissoit .i. sien oisel.Par la gorge l'estraint si fort,C'onques de nului n'ot comfort
- 1115 Ne l'eüst estranglé en l'eure.
  Li uns crie, li autres pleure,
  De ceulz qui estoient entour.
  Quant mort le voient sans retour,
  Et tantost à lor piez abatre,
- 1120 Ilucc veïst on paumes batre
  Et dras derompre et cheveus traire.
  Grant paour oi de tel contraire,
  Mais à mon compaignon prendoie
  Confort, à cui moult aprendoie.
- 1125 Lor dis: « Compains, j'ai regardé Grant meschief, trop ont mal gardé Lor seignour ces armées gens, Qui tant estoit et biaus et gens, Quant celle male beste là

1130 Ainsi entr'eulz estranglé l'a,

1105 A. hisdouse. — 1106 A. paour. — 1122 afaire p. contraire; ce dernier, qui est la leçon de l'autre Ms., est indiqué par la rime.

Que nus ne s'en muet .i. seul pas. »
— «Amis », dist il, « tu ne sez pas
Que senefie ceste beste,
Qui tant est hideuse et rubeste:

- 1135 C'est la mors, où tant a desroy,
  Qui n'espargne ne duc ne roy,
  Ne prince de terre ne conte.
  Haut et bas li sont à .i. conte;
  Nient plus l'un que l'autre ne prise,
- 1140 Et cil à cui elle s'est prise,
  En gages la vie li lait,
  A cui qu'il soit obscur ne lait.
  Diex! qu'ele fait estrange change,
  Quant grant biauté en laidour change
- 1145 Et le fait eschieue et obscure Que nus ne l'a d'aprochier cure. Si vil et obscur lait le cors Qu'à oïr deplaist li recors De la vilté et de l'ordure.
- 1150 Ahy! mort felenesse et dure, En cui n'a merci ne pité, Quant bel cors tu as despité Et fet vil lues que touchié l'as; Nus ne le veut aprouchier. Las!
- 1155 Qu'est ce d'orgueil et de richesce, Ne de biauté ne de jonesce, De valeur ne de seignourie, De bele char souef nourrie, De joliveté, de jouvent,
- 1160 Ne d'amours? C'est trespas de vent Ou tout ainssi c'om ait songié. Mors, prendre fais felon congié: Celui qui du siecle se part,

De pesme douleur a se part,

1165 Si n'a nus pooir de secourre Celui à cui tu veulz sus courre; Ne li vaut valours ne savoirs, Force ne pooirs ne avoirs, Forteresce ne fermeure

1170 Ne genz garnie d'armeüre.

De ce puet estre chascuns sages
Selonc tes fais et tes usages,
Chascun jour les puet on aprendre,
C'on te voit souvent celui prendre

1175 Qui mainz s'en crient et mainz s'en garde; Encontre toi n'a nule garde. Mors, qui par mors fus conceüe, Quant du serpent fu deceüe Eve, qui fist Adan amordre

1180 Au mal mors de la pomme mordre, Car s'au mal mors ne fust amors, Sour nous n'eüsses pooir, mors, Qui fus par tel mal mors créée Et par pechié de Dieu gréée

1185 Sur Adan et sur la lignie Qui par Eve fu engignie. »

> De cheminer n'arriestiens pas Parmi la forest le grant pas, Où veïsmes mainte merveille,

1190 Pont Entendemens se merveille
Moult durement et s'en seignoit.
De chascun monstre m'enseignoit
Qu'ele en ert la senefiance;
Ne l'ai pas mis en oubliance,

1195 Mais ne puis pas tout raconter, Anuis scroit de l'escouter, Si convenroit trop parchemin. Adont parmi un grant chemin Uns hom moult haut montez venoit,

- 1200 Qui fierement se demenoit,
  Qu'en grant orgueil ert enaigris;
  Dras, fourrez de vair et de gris,
  D'escarlate ot fres et nouviaus,
  Assez avoit de ses aviaus.
- 1205 Grans route le sivoit de gent, Bien .x. sommiers d'or et d'argent Chargié, s'en aloient après. Quant aprochié nous ot de près, La beste ai bien recouneüe
- 1210 Que j'avoie au matin veüe, Que c'estoit li boisteus meïsmes Cui la beste prendre veïsmes. Merveille oi de tel couvenant, De cel homme desavenant,
- 1215 Qui en tel puissance ert montez.

  Ne li fist pas sens ne bontez,

  Biautez ne force qu'il eüst;

  Grant paour eüst s'il seüst

  Ce que devant nous li avint.
- 1220 El chemin à .i. lait pas vint, Où laidement li mescheï, Car enmi le plus lait cheï Et fist .i. si lait tumberel Qu'il se rompi le haterel.
- 1225 Quant cil qui servir le devoient Ainssi mort et finé le voient, Erraument ceurent à l'avoir; Chascuns en volt sa part avoir; Mais ce ne fu pas par acort,
- 1230 Quar monter y vi tel descort

Qu'il y sachièrent les espées, Si y ot poins, testes coupées. En tel debat là les laissames Et le grant chemin trespassames.

- 1235 Lors dis que c'estoit grans mesciez, Qu'ensement ert cil trebuchiez Et mors si soubitainement. — « Amis, sachiez certainement », Dist Entendemens, « qu'asseür
- 1240 Ne doit nus estre en son eür,
  Car s'il est lonctemps bien cheü
  En petit d'eure est mescheü.
  Trop est en estat perilleus
  Qui est en eür orgueilleus,
- 1245 Pour ce qu'il se sent au deseure, Car souvent meschiet en une heure, Tant qu'il couvient plus avaler C'om ne puist en haut siege aler En .c. ans, s'unz hom tant vivoit;
- 1250 Qui garde y prent, souvent le voit. Et por ce te di, biaus amis: Qui s'est en haut estage mis, Il doit bien à ce monstre aprendre, Qu'à sa vie doit garde prendre
- 1255 En quel point il la doit user.

  Les biens ne doit pas refuser,
  Qui par eür li sont venu,
  Mais s'il l'en est bien avenu,
  De droit si en doinst pour Dieu tant
- 1260 Que s'ame voise desdetant Des meffais que li cors a fais ; Car il n'est nulz homz si parfais, Qui à la fois ne se desvoie,

Mais qui revient à boune voie,

1265 Il trueve Dieu moult amiable
Et dous et pius et merciable.
Par cest monstre pues tu savoir
Que cil qui aquiert grant avoir,
Il ne s'en doit pas orgueillir

1270 Ne trop grant beubant acueillir; Car plus tost qu'il ne soit montez En poissance, est il desmontez. Et s'il le garde .i. poi d'espasse, Qu'en avient il quant il trespasse?

1275 Ses avoirs chiet en autrui mains, Dolens est qui en a le mains, Souvent maudist l'ame au partir, Quant à son grè n'i puet partir, Et mainte fois tant s'en debatent

1280 Qu'il s'entreprendent et combatent
Li parchounier, dont il avient
Moult souvent que grans maus en vient.
Si en vois apparant la monstre,
Et la senefiance en monstre:

1285 Li lais pas ynfer senefie,
Qui les orgueilleus cuers defie.
A celui laidement meschiet
Qui à la mort en tel pas chiet,
Où li mal angele trebuchièrent,

1290 Quant vers Dieu par orgueil pechièrent; Quar par l'orgueil de Lueifer Et des siens fonda Diex infer, Où compaignie li tenront Tuit eil qui orgueil maintenront,

1295 S'il ne parvienent en la fin

1265 pieus, qui, étant dissyllabique, gâterait la mesure. — 1275 AB, sen avoir.

A repentance de cuer fin.

Sanz point dans la voie arrestant Alasmes par la forest tant Que hors as plains champs venu sommes,

- 1300 Si avons encontré .ij. hommes, Qui nostre chemin traverssoient Et d'un si lait chemin issoient Qu'il ne fust nus qui conneüst Quele couleur li dras eüst
- 1305 Dont estoient lor vestement;
  Trop s'erent deshounestement
  Lonc temps maintenu en ordure,
  Tant qu'ele ert sur eus seche et dure.
  Une dame les enmenoit.
- 1310 Qui si forment plourant venoit Que le viaire ot tout moullié, Pour ce qu'il erent si soullié, Si puant et si despiteus. La dame, qui ot cuer piteus,
- 1315 D'aler durement les hastoit,
  Car d'eulz en moult grant soing estoit
  Que en lieu menez les eüst
  Où l'ordure jus d'iaus peüst
  Faire oster, s'aloient le cours.
- 1320 Dist mes compains: « Moult bel secours
  Verras à ces .ij. hommes faire
  Cele dame de grant afaire;
  Vien o moi, si irons après
  Et les poursivrons de si près
- 1325 Que tu ceste aventure voies. Car, saches, de toutes les voies Que veïs, nule n'en pris tant. »

i301 à plains champs. - 1324 A. poursivons si de près.

Après eulz alasmes nous tant Et de si près les poursivismes

1330 Qu'à .i. pas les aconsivismes,
A l'entrée d'un grant destroit,
Où il avoit pas moult estroit.
Là endroit ot une fontaine,
Qui moult estoit et clere et sainne;

1335 Une dame l'avoit en garde.

Et dist més compains: — « Or regarde

Et retien bien ceste avenue. »—

A tant est la dame venue

O les .ij. hommes à delivre,

1340 Et à l'autre dame les livre,
Qui les a errant depoulliez
De lor dras de boe soulliez,
Et en cele yave les lava
Et tout par tout cerchant les va,

1345 Et si n'i laisse sur eulz tache, Où que le voie ne le sache; Par tout les nettie et escure, N'i lait tache ne boe oscure, Car de ce bien aidier se sot.

1350 Et quant bien netoiés les ot En la fontaine bele et clere, Lors vint une dame qui ere De maintieng moult religieus, Moult ert ses regars gracieus.

1355 Ces .ij. hommes moult conforta Et nouviaus dras lor aporta Et puis les enmena atant, De verges durement batant, Tout parmi cel estroit sentier.

1360 Cil souffroient de cuer entier

Lor mesaise, et vont conjoiant Celle paine de cuer joiant, Que point ne lor samble grevainne. Ensi la dame les enmainne

1365 Et des autres atant se part,
Et de nous aussi d'autre part.
Dist mes compains: —« Or pues veoir
Bel example, se pourveoir
Te veulz; moult grant proufit avoir

1370 Y pues, ce te fais je savoir. Li doi homme lait et soullié Et en la boe toueillié, C'est li signes des pecheours, Apers, engrès et lecheours

1375 De vilains pechiez maintenir.

La dame que veïs venir

Aveuc culz, qui les enmenoit,

Qui plouroit et duel demenoit

Et ne vouloit faire arrestance,

1380 Ce senefie repentance,
Qui le cuer pechcour ravoie
Et le remet à bonne voie,
Et de lui à haster ne cesse,
Tant qu'ele l'enmainne à confesse.

1395 Et celle est la dame seconde,
En cui moult grans bontez habonde,
Qui en moult grant devotion
De larmes, de contrition,
Lève et escure les pechiez

1390 Dont pechieres est entechiez, Si que tache n'i est celée. La tierce dame est apelée Penitance, qui revesti Les .ij. hommes, et par cesti
1395 Est cuers repentans revestus
De nouviaus dras, c'est de vertus.
Ainssi est ses habis muez,
Quant de pechiez est desnuez—
C'est de viez dras chargiez d'ordure

1400 Et de boe sechie et dure—
De pechiez vilainz et obscurs,
S'a revestus dras nés et purs
De bonnes œvres que Diex prise,
Et a par penitance emprise

1405 Amendise pour plus nés estre.

Et ceste dame de bon estre

Maine home et fame droite voie,

Quar par devant Dieu les convoie.

A bon chemin est avoiez

1410 Cil qui par li est convoiez.

Or t'ai au droit chemin mené
Qui à eur a assené
Ceulz qui sont en tel voic mis,
Quar bien t'affi, biaus dous amis,

1415 N'est eurs qui à cesti monte. Autre eurs ne doit avoir conte, Car eurs del monde et richesce Ressamble la flour qui tost sesce Et poi en sa biauté demeure,

1420 Qu'ele chiet et faut en une heure.

Je t'en ai en mainte maniere

Monstré pourveance pleniere;

Se ce que t'ai monstré retiens

Et à ceste voie te tiens,

Tu seras eureus à droit,

1425 Car je t'acreant ci endroit,

Par provance certaine et fine, Qu'eureus est qui en bien fine Et cui Dieus à bonne fin prent.

- 1430 Cilz examples à toi l'aprent

  Et à ceulz qui par toi l'orront,

  Qui assez aprendre y porront.

  Biaus amis, or te veul aprendre

  Ainz que congié vœille à toi prendre,
- 1435 En quel guise te maintendras.
  Fermement à Dieu te tendras
  En droiture et en verité,
  Et si maintiegnes carité,
  Si te garde de vaine glore,
- 1440 Ne fausse ypocrisie encore,
  C'on ne puet Dieu juer de guille,
  Bien le tesmoigne l'evangille.
  Bien porras maintenir cointise,
  Sanz orgueil et sanz couvoitise,
- 1445 Grant seignourie et grant avoir;
  Et encor te fais je savoir
  Qu'à la fois porras joie faire
  Courtoisement, sanz point mesfaire,
  C'on ne puet mie adès plourer
- 1450 Ne en joie adès demourer, Quar en aus .ij. convient mesure, Et qui l'un et l'autre mesure, De ces .ij. prent le point et l'eure. Sages hon pour ses pechiés pleure
- 1455 Et se deult d'autrui mesestance, Et à la fois ses deulz estance, Qui ne poroit adès durer,

<sup>1440</sup> Le Ms. A., contrairement à la rime, porte : De fausseté, d'ypocrisie. L'étrangeté du verbe encorer a sans doute amené ce changement.

Ne le porroit cuers endurer. S'il fait après joie courtoise,

- 1460 S'il jue et rit et s'il s'envoisc, Puis que pour nul mal ne le fait, Envers Dicu mie ne meffait. Après te di : Se tu es riches, Tu ne dois estre avers ne ciches,
- 1465 Ne ne dois l'autrui convoitier; Par carité dois esploitier, Et de faire outrages te gardes. Se tu es poures, si regardes A l'example que te monstrai
- 1470 Quant aveuc toi u bois entrai.
  Aies pascience et souffrance
  Et aies en ire atemprance;
  Ne prens l'autrui fors qu'à droiture.
  Après te di, selone nature,
- 1475 Se tu sens ton cuer entechié
  D'aucun visce ou d'aucun pechié,
  Vers les .iij. dames va le cours,
  Qui as pecheours font secours,
  Quant eles ne te faudront mie;
- 1480 Au besoing ert chascune amie. Et s'ainsi te pues maintenir, Bien porras la voie tenir Par où l'en va en cel bel estre C'on nomme paradis celestre:
- $1485\,$  Diex t'en vœille grasce prester! »

A tant s'en vait sanz arrester Et si s'esvanui de mi. En mon songe me rendormi Et reposai tresques au jour. 1490 Or ai tant ouvré sanz sejour Que j'ai l'avision reprise, Selone la matire que prise Ai en entendement parfont. Mès la bonne matire font,

1495 Quant ele est à ceulz espandue
Où ele n'est bien entendue.
Pour ce Jehans de Condé conte,
C'on ne doit retraire cest conte
Ailleurs qu'à ceulz qui vorront tendre

1500 A la senefiance entendre
Et connoistre de chascun monstre
Si com Entendemens le monstre.
Or prions à Dieu qu'il consente
Tous pecheours tenir la sente,

1505 Où trouver puissent repentance, Confession et penitance, Pour eulz conduire à bonne fin. Amen! Ci prent mes contes fin.

1505 puissons.

400000000-

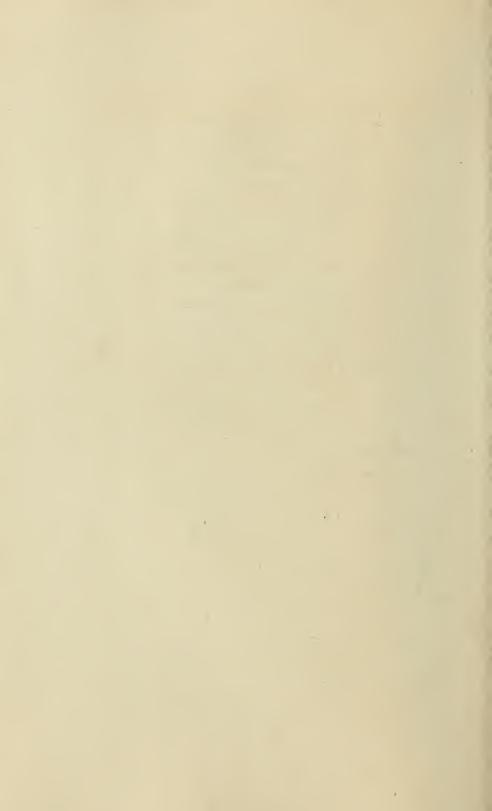



### XXXXIX

### LI DIS DE GENTILLESSE'.

S'en lui consent vilaine teche:
Tant est li nons de grant hauteche,

- 5 Que chius le doit perdre par droit, Qui ne maintient le chemin droit En la bone œvre maintenir; Car gentiex hons se doit tenir Gentiument de cuer et de cors,
- 10 Et doit estre tous ses acors
  A la gentil œvre poursivre;
  Si c'on ne le puist raconsivre
  En nul maintieng de vilaine œvre,
  Car puis que gentius hon aœvre
- 15 Son cuer à faire œvre vilaine, Il est vilains, puis qu'il vilainne. Che est par tout parole ounie : Vilains est qui fait vilounie, Ausi chiaus qui est talentius

Copié sur A (fol. 151), et collationné sur B (fol. 76 v°).
B. ET J. DE CONDÉ. — TOM. III.

- 20 D'ouvrer gentiument est gentius;
   Car, selonc la philosophie,
   Gentilleche ne senefie
   Fors que bien ouvrer et bien faire,
   Et qui est de gentil afaire
- 25 Estrait, il s'i doit regarder
  Et soi de meffaire garder,
  Si qu'il n'en puist estre repriz;
  Et dont iert essauchiez ses priz,
  S'il est gentiex d'estraction
- 30 Et on ne tenist retraction
  De mal en lui ne en son estre.
  Ainsi doit li gentius hom estre
  A gentillece aparelliez,
  Et doit estre desparelliez
- 35 De vilounie, et se che non,
  De tous doit avoir vilain non,
  Quant de che faire est coustumiers,
  Car gentilleche vint premiers
  De bien faire, jà n'en douteis,
- 40 Si l'orrez se vous l'escouteis.
   Quanqu'il est de fames et d'omes,
   D'un pere et d'une mere sommes :
   D'Adan, que Diex fist, et d'Evain ;
   Tout sommes presti d'un levain
- 45 Et tout ouni selon la char,
  Gentil, vilain, large et eschar,
  Haut et bas, roi et duc et conte
  Si com poure gent, qui voir conte.
  Bien pert au morir et au naistre;
- 50 Là n'a nul segnour ne nul maistre, Car nature y œuvre iveilment, Et tel foiz est plus crucilment

Au plus fort et au plus poissant. Plusour y sont mal cognoissant,

- 55 Et c'est mout legier à savoir, Qui en vuet desclairier le voir Et regarder selonc nature, Car toute humaine creature Que Diex à son samblant forma,
- 60 Tout d'une matere forme a,
  Mais li cuer qui herbergent l'ame,
  Il sont tissu en autre lame;
  Point ne sont de nature iveil:
  Li uns l'a felon et crueil,
- 65 Li autres douch et amistable; Li uns le ra ferme et estable, Li autres legier et volage; Li uns cuers s'assent à folage, Dont gabez est et escarnis,
- 70 Li autres est de sens garnis,
  De quoi chascun l'onneure et prise;
  Li uns cuers est de grant emprise,
  Dont il est cremus et doutez,
  Li autres est arrier boutez
- 75 Pour la chaitiveté de lui.

  Et ainsi ne veons celui

  Qui n'ait son cuer de sa maniere;

  C'est bien congnoissance pleniere.

  Et bien vous di en mes recors
- 80 Que riens ne puct faire li cors Sans le cuer; toute œvre et tous fais En vient, qui par le cors est fais; Et, selone droit regardement, Gentilleche par hardement
- 85 Vint premiers et avœc par senz.

Li cuers où chil dui sont assenz Garde riche tresor et bel. Chius qui fist la tour de Babiel, Des hoirs Noë, Nemroth ot non,

- 90 De hardi cuer, de grant renon, Fiers et hardis et grans et fors, Pour che que grans fu ses effors, A regner en la terre emprist, Les malfaiteurs loia et prist,
- 95 L'un pendit et l'autre escorchaEt de plus en plus s'efforcha.Si hoir, qui de lui le retinrent,Après lui l'usage en maintinrent,Et ensement en mainte guise
- 100 Fu premiers seignorie aquise Par forche et avœc par usage, Si furent chil hardi u sage, Qui premiers de ce s'entremisent Que les autres au dessous misent,
- 105 Et ainsi, com je l'ai leü,
  Li auquant furent esleü
  Pour raison et droiture faire
  A chascun selone son affaire
  Et pour les malfaiteurs refraindre,
- 110 Pour che qu'il gardaissent de fraindre Les drois de la communité. Pour le profit d'umanité, Pour che que ch'iert à chascun preus, Si faisoit on seigneurs des preus
- 115 Et des hardis et des vaillans, C'on veoit aspres et taillans Pour maintenir justiche apierte

102 B. et sage. — 104 autrez. J'ai généralement fait disparaître ce z final placé après un e muet. — 104 Qui. — 107 Par raison.



Et pour mairier la gent despierte, Et des sages de grant science,

- 120 Preudommes de grant conscience, Qui droit savoient regarder Pour foi et loialté garder A chiaux de lor subjection. Ainsi fist on election
- 125 Des bons, che vous fach à savoir,
  Si s'i mella fuison d'avoir,
  Dont seignourie retenue
  Fu et de plus plus maintenue,
  Et ainsi ounours et richeche
- 130 Ont engenrée gentilleche,
  Dont estrait sont li gentil homme;
  Car bien vous di, che est la somme,
  Que se pouretés s'i embat,
  La gentilleche toute abat
- 135 Et si la fait à nient aler;

  Tamaint en veons avaler

  Pour l'avoir qui d'iaus se depart.

  Or vous redirai d'autre part

  Che qu'il en dient maint et maintes:
- 140 K'estrait sont de sains et de saintes Tout chil qui non de gentieus ont. Bien puet avenir k'aucun sont, Cui anciseur jadis saintirent, Car à Dieu servir s'assentirent;
- 145 Tout ce puet bien estre, mais ains Qu'il onques fust saintes ne sains, Lone tans ains l'incarnacion,

118 maler; ne connaissant pas ce verbe, j'ai donné la préférence à la leçon mairier du Ms. B.—129 unour; B. a valours, qui paraît préférable. — 133 poureté. — 145 ains ains, leçon moins favorable à la mesure et à l'harmonie. J'ai corrigé d'après B.

Erent gentil de nacion Li paien et li mescreant,

- 150 Et encor, bien le vous creant,
  Le tienent si com nous faisons.
  Pour che nous tesmoigne raisons
  C'on ne pot tel non recouvrer
  Premiers fors que par bien ouvrer,
- 155 Fust par saintir, fust par proece
   De hardi cuer, vuit de perece.
   Tout vint premiers de la bonté
   Dou cuer, ainsi com j'ai conté,
   Et puis k'ainsi premiers avint
- 160 Que gentilleche dou cuer vint,
  Dont doit estre gentius nommez
  Qui de bien faire est renommez
  Puis que il en est volentius.
  Et qui de bien faire est escius,
- 165 Ne l'apelez plus gentil, non!
  Comment donc? Vilain, à droit non.
  De che ne me puet nus desdire
  Que vilains ne soit, à droit dire,
  Chius qui œvre vilainement,
- 170 U ma langue vilaine ment; Chi endroit n'a nul escondit. Et atant wuel finer mon dit.

163 Les Mss. portent plus; je pense que le sens exige puis. — 164 Notre Ms. A. a entius, B. lentius; les deux formes sont suspectes, et j'ai mis, guidé par le sens, escius. — 172 Et manque au Ms.

-e-Hessey-



## XL

### LI DIS DES HAUS HOMES '.

Out devroit haus hom Dieu amer,
Lui croire et souvent reclamer,
Qui tant li consent à avoir
Au siecle d'ounour et d'avoir

- 5 Que chascuns l'onneure et l'encline, Et li autres peules s'acline Vers lui pour son commant à faire. Moult bien devroit à son affaire Et à son estre regarder
- 10 Et soi de pechié si garder
  Qu'après cele honnour terriene
  Venist à la celestiene,
  Que Diex promet à ses amis.
  Mais couvoitise, qui a mis
  15 Tamaint prince en anuieus point,

<sup>&#</sup>x27;Copié sur A. (fol. 152), collationné sur B. (fol. 78), où ce morceau porte la suscription: Des .iiij. cornes d'orgueil.

<sup>2</sup> B. s'ouneur reclamer. — 6 B. pueples encline. — 10 B. Et à son pourfit esgarder. — 11-12 terriane: celestiane.

٤

Au cuer si fort les touche et point Les pluisours, et si les atise Qu'il perdent par lor couvoitise Dieu et le siecle mout souvent,

- 20 Et forche et biauté et jouvent, Par orgueil et par fol cuidier Qui lor cuers fait de senz vuidier. Haus hom, qui par cuidier desvoies, Car te regarde et si te voies
- 25 Et si prens garde à mon chasti.

  Autel pooir a Dieus seur ti,

  Com sor mi qui sui poures hon;

  Se tu regardoies raison,

  Ta vie seroit nete et monde,
- 30 Et si feroies tant au monde
  Que ta terre à hounour tenroies
  Et à la joie parvenroies
  Que Diex donne à ceaus qui bien font.
  Orguiex, qui destruit et confont
- 35 Toute vertu et desrachine, S'il espant en toi sa rachine, T'en fera eslongier la voie, Car Dieus n'a talent qu'il le voie Jà mès entrer en Paradis,
- 40 Car il en fu jetez jadis
  Quant Lucifer en fu ostez,
  Et en infer fu ses ostez.
  Fui orgueil et si amolies
  Ton cuer, car se tu t'umelies
- 45 Devant Dieu, essauchiez seras Et ens ou haut siege seras, Où Diex assiet, che saches bien,

<sup>22</sup> lors.—29 De vie scrois nete au (B. et) monde. — 46 en ou (=el). — 47 sachies.

Chiaus la cui vie fine en bien. Là seras tu, se tu bien fais

- 50 Et t'amendes de tes meffais Et dou mal la retraite cornes. Si te gardes des .iiij. cornes, De quoi orguiex est encornez, Si ert telz qui n'est encor nez
- K'orguiex tous dis croist et amonte,
   Mais Diex de son pooir desmonte
   Tamainte fois à .i. cop tant
   K'estre l'em devroient doutant
   Trestout chil qui sont orgueillous.
- 60 Car tamaint signe merveillous En voit on souvent avenir. A mon propos vueil revenir Et si me vorrai aviser As .iiij. cornes deviser:
- 65 Cuidier valoir, cuidier savoir, Cuidier pooir, cuidier avoir. Si faites sont les cornes quatre, Mais la mors les set bien abatre D'un seul cop et toutes brisier.
- 70 Orgueillous, qui te veus prisier Et sormonter tout ton vinage, Soit par poeste ou par lignage, Quant valoir cuides plus que nus, Regarde dont tu es venus.
- 75 Avise t'ent, si ne t'en poise,Com tu es de poure despoise,De quoi es fais et de quoi viens,Ki tu es et que tu deviens.

48 lau qui vie. -60 B. par maint signe. -72 Les Mss. ont poeche; vu l'étrangeté de cette forme, j'ai cru devoir corriger poeste. -78 et de qui tu viens.

Il n'ist riens de toi fors ordure;

80 Avec ta vie si pou dure
Et, quant l'ame te part dou cors,
Il remaint si viez et si ors,
N'est nus qui approchier le vueille.
Voie tes cuers par quoi s'orgueille,
85 Et si le me fache savoir.

Après, tu qui par ton savoir T'orgueilles, car poise ton senz. Di moi, quant la pointure senz De mort et parole te faut,

- 90 Tes senz illueques que te vaut,
  Par quoi les fos as despitez?
  En es tu de mort respitez?
  Là est tes senz bien anientis,
  Tu vas à nient et de nient is;
- 95 Or est perdus quanque savoies.
  Orgueilleus, car regarde et voies
  Que de la mort n'as nul respit.'
  Pour quoi as nului en despit?
  Pour che, se de senz es garnis,
  100 Par toi meïsmes t'escharnis.

Après, tu qui cuides poissans Estre, por che tu es croissans En segnorie et en hauteche, Dont orguiex en ton cuer s'adreche, 105 Mais fos seras, se ne l'en vuides, Di moi, quel pooir avoir cuides? Se fortune t'a haut monté.

Se forche as de genz et d'amis, 110 Or voies, quant la mort t'a mis En tel point que gis en ton lit

A .i. seul tour t'a desmonté:

Tous envers à pou de delit,
Quel segnorie et quel povoir
As tu là? Bien le pues veoir
115 Qu'il n'est nus qui te puist secourre
De la mort qui te vient sus courre;
Mourir t'estuet par estavoir.

Après, tu qui cuides avoir
Fuison de deniers et de muele,
120 Quant la mors te tient par la guele
Et tu as perdue la vois,
Et avec che n'ous ne ne vois,
Voies que ti denier te valent:
Toutes tes richeches te falent
125 Et tes meules et tes chatelz,
Car n'en pues estre rachatez.
Avœc toi nule riens n'emportes,
De tout l'avoir dont te deportes,
Qui si t'agréeet t'abelist,
130 Fors che dont on t'ensevelist.
Or n'as rien, tout t'estuet lessier;
On voit en pou d'eure abaissier

Or me tairai je de tes voies
135 Que tu après ta mort tenras,
Mais pense que tu devenras,
Orgueillous, cui, par fol cuidier,
Fait tes grans orguiex sorcuidier.
Or pues tu veoir et choisir,
140 Entrues que tu en as loisir,

Ton orgueil, que si grant avoies.

Com tost tes cornes sont cheües.

Dont maintes genz sont decheües.

Fos, car t'avise et si entens, Qu'à trop grant musardie tens,

- 145 Qui t'orgueilles par ta folour, U soit par senz u par valour, U par pooir u par avoir. Car se tu regardes à voir, Toute chose mondaine fine.
- 150 Jà si n'est ne riche ne fine. Haus hon, bien te dois acorder A che que tu m'os recorder. Se sages es, et garde prendre A che que m'os dire et reprendre:
- 155 Garde toi d'orgueil et si l'ostes De ton cuer, c'est uns vilains hostes. N'est pas orguiex de lui tenir Netement et de maintenir Tel nobleche qui apartient
- 160 A homme qui grant terre tient, Car il le doit par raison faire; En che ne puet de rien meffaire, Mais qu'estous ne soit ne heteus, Beubenchiere ne despiteus,
- 165 Ne d'orgueil n'ait en son cuer branche, Et ait tous jours en remembranche Le creatour qui le forma, De qui l'ymage et la forme a Et aint sainte Eglise et defende,
- 170 Et à droiture faire entende. Tort abate et le droit soutiegne, Et droite justiche maintiegne, S'ait foi en lui et verité Et soit espriz de charité

175 Sanz vaine gloire et sanz faintise,

Et si se gart de couvoitise, Qui a maint prinche fait emprendre Chose dont faisoit à reprendre. Les preudommes lez lui atraie

- 180 Et de chiaus croire se retraie,
  Qui li conseillent mal à faire.
  Et s'il maine ainsi son affaire,
  Quant de cest siecle partira,
  A la gloire Dieu partira;
- 185 C'est grant grasce que Diex li preste.

  Dont est il fos qui ne s'apreste

  De son creatour si servir

  Qu'il puist tel joie deservir

  Avec celi qu'il a au monde:
- 190 Car se son cuer netie et monde
  Et ne se laist pas enlachier
  De pechié, bien puet solachier
  De maint courtois solas son cors.
  Pour che nous dist en ses recors
- 195 Jehans de Condé en apiert :Qui l'un siecle pour l'autre pert,Fos est et plains de nonsavoir,Puis qu'il les puet andeus avoir.





# XLI

### LI DIS DE L'OME QUI AVOIT .III. AMIS 1.

Si l'en est ouverte la porte De la haute cité celestre; Mout doit on desirer cel estre

- 5 Où on a parmanable vie
  Sanz mal, sanz orgueil, sanz envie,
  Où ferme pais a sans descorde.
  Li sires de misericorde,
  Qui prist char et humanité,
- 10 Nous doinst par sa divinité
  Si ouvrer qu'ouverte nous soit
  La porte où chil n'ont fain ne soit
  Qui par dedenz sont recheü!
  Car à chiaus est trop mescheü
- 15 Qui en la porte entrer ne puelent, Car adez sans joïr se duelent.

Copié sur A. (fol. 153), collationné sur B. (fol. 80).

Or vucilliez entendre à .i. conte Que la vie d'un saint nous conte.

Uns homs fu qui ot .iij. amis:
20 Ou premier ot si son cuer mis
Qu'il l'amoit plus que lui assez;
D'estre o lui n'iert oncques lassez.
Le secont, che dit li recors,
Amoit autretant que son cors,

- 25 Assez amoit n'i ot celui,
  Et le tiers amoit mains que lui,
  Car si pou d'amour y avoit
  Que nul cri faire on n'en devoit.
  Par devant le roy fu chius hon
- 30 Semons d'une grant ocoison,
  Dont il estoit en grant doutance;
  Si s'en ala sanz arrestance
  A sen premier ami parler
  Et proier qu'il vousist aler
- 35 Avœc lui en cele besoingne.
  Chius li a quis une autre essoingne
  Et dist k'avec lui ne venroit,
  Car entendre le convenroit
  A autre gent qui là devoient
- 40 Venir, car mandé li avoient, Si le couvenoit remanoir. Chius ot le cuer moult triste et noir Quant vit que sa vie ot perdue, Si s'en part à chière esperdue,
- 45 Tournez à grant desconfiture, S'en porta une couvreture, D'autre don ne le conforta Ses amis, ne plus n'en porta

Si s'en ala mout dementans
50 Et dist k'il avoit mal sen tans
Emploié en lui tant amer;
Bien s'en pooit pour fol clamer
Qu'il si ot mis en lui s'entente.

Au secont alla sanz atente,
55 Com chius qui estoit d'anoi plains.
De sa besongne s'est complains
Et d'aler o lui li proia,
Mais chius pas ne li otroia,
Ainz dist qu'aler n'i oseroit,

- 60 Mais ses convoieres seroit
  Jusque à la porte premeraine
  De la court le roy souveraine;
  De celui n'en pot plus porter.
  Lors n'i ot que desconforter,
- 65 Doublée li fu la destreche.

  Plains d'anoi et plains de tristreche
  Est venus à son tierch ami.

   « A toi m'en vieng », fait il, « las mi!
  Pour toi proier en grant cremour,
- 70 Car n'ai pas eü tele amour Envers toi k'avoir y deüsse, Se sagement ouvré eüsse. Pour Dieu, ne soies despitiez; Ains te pragne de moi pitiez,
- 75 Si me viengnes à court aidier Et pour ma besongne plaidier. » — « Ami », fait il, « or ne t'esmaies, Comment que petit amé m'aies, Puis que je t'en voi repentant
- 80 Et à moi amer assentant, Ou palais le roi te menrai Et ta besoingne soustenrai

Et te ferai à pais venir;
Or m'en laisse bien convenir,

85 Puis que pris t'ai en mon conduit,
Tu dois mener joie et deduit. »—
Ainsi en son conduit le prist
Et sa besoingne si emprist
Et li aida de cuer si fin

90 Qu'envers le roi ot bonne fin.

Or me couvient chi aviser Des .iij. amis à deviser, Dont li dui dechut maint homme ont. Les segnories de cest mont,

- 95 Les richeches et li avoir
  Font le premier ami savoir,
  K'amer veons maint homme tant
  Que cors et ame y va metant.
  Trop en est decheüs li mons,
- 100 Et quant on est à court semons, Où tous respons rendre convient, Regardons qu'à celui avient Qui a les richeches tenues Et les grans honnours maintenues
- 105 De quoi il n'a usé en bien, Plus n'emporte, che veez bien, Fors k'un linchuel dont on le cuevre; Bien veons aparant ceste œvre. Ainsi li premiers amis faut
- Au besoing; telz amis pou vaut:Au fort n'i a point de fianche.Dou secont la senefiancheOrrez, c'on puet souvent veoir.D'un homme veons que si hoir,

- 115 Fame et enfant, frère et serour,
  Ou point qu'il est en tele errour
  Que il muert, aidier ne le puelent,
  Fors tant qu'il le plaignent et duelent
  Et à sa fosse le convoient;
- 120 Et quant par dedenz mis le voient,Si retornent isniel le pas,Ne l'ame ne conduisent pas;Seule s'en va pour rendre conte.Du tierch ami où on pou conte
- 125 Vous dirai : che est charitez,
  Fois, pascience, humilitez,
  Bonnes vertus et bonnes teches,
  Qui ajüent quant les hauteches,
  Les richeches, les segnories,
- 130 C'on a amées et cheries,
  A .i. coup, sans point aidier, falent;
  Mais l'ame profitent et valent
  Les vertus et li biens c'on fait,
  Et encor quant li hom meffait
- 135 Et il a envers Dieu mespriz,
  Puis k'au bien faire s'est repriz,
  Li biens faiz à Dieu le convoie
  A la mort, en laquele voie
  Autres conduis l'ame ne proisme,
- 140 Ains falent richeces et proisme. Se biens fais l'ame ne secourt, Ele n'a point d'aïve à court, Ainz est guerpie et refusée Et de toutes pars acusée,
- 145 Et par son meffait criminable Est mise en chartre parmanable Sans issir ne merchi avoir;

Tout che aquiert par nonsavoir.
Diex, qui est dous et amiables,
150 Et as pecheours merchiables,
Nous otroit vraie repentance
Et nous laist parmi penitance,
Quant conterons, à lui finer;
Et atant vueil mon dit finer.



# XLII

#### LI DIS DU VRAI SENS 1.

out doit bien li hom qui a sens Metre sa cure et son assens A ce qu'à bien faire s'assente. Quant sages à folour s'assente,

- 5 Il en est assez plus repris C'uns fols en cui cuer s'est repris Li maus et folie reprise; Qu'avoir en doit greignour reprise Que li folz qui souvent folie
- Et est renommez de folie
  Et les fols maintiens a usez,
  Quar chascuns est tous aüsez
  D'oïr ses folies reprendre.
  Mais quant sages, qui doit reprendre
- 15 Les folz, une folie fait, Plus grant nouvele est de son fait

<sup>&#</sup>x27;Copié sur B. (fol. 81), collationné sur A. (fol. 154). Dans le manuscrit A., la suscription porte: Li dis dou vrai sage.

3 A ce que bien. — 4 A. Car s'il tourne en folour sa sente.

Que de cent folz, c'est chosc aperte; Si li tourne à blasme et à perte Ses sens, ce poons veoir bien,

- 20 Et quant il se poursiut en bien Si qu'en mal faire ne soit pris, Dont en a il à double pris. Par tant cieuls cui Diex a presté Le sens, doit avoir apresté
- 25 Le cuer à ce qu'ades bien face,
  Et tout ensi com de sa face
  Voit par les iex ce qui avient,
  A lui tout aussi bien avient
  Que par sens le soivre et le bonne
- 30 Sache moustrer de voie bonne, Et de male aussi d'autre part, Si que quant de la bonne part, Et se folie à li le sache, Que par sens radrechier s'i sache,
- 35 Qu'il sache eschaper de ses las, Si qu'en la fin ne s'en claint las. Qui est tez sages, s'est parfais, Esprouvez par dis et par fais, Qui sont par sens amesuré,
- 40 Par lequeil il a mesuré

  Le compas de vie et les poins

  Et set, quant il est heure et poins,

  As folz moustrer la droite voic.

  Si doit estre tiex c'on ne voie
- 45 Fais dont il ait reprendement, Qu'en lui faille reprendement, Si en fera tant miex à croire; Et s'il n'est tiex, il veut acroire

<sup>33-34</sup> et 45-46 Vers transposés dans les deux Mss. — 45 A. Qu'en lui fache.

- Sour fame trop apparamment,
- 50 Quar de raison apparant ment Li maistres qui autrui reprent, Se maus en lui croist et reprent Ne il n'est pas sages entiers; Non, demis, puis que tiex sentiers
- 55 Con de mal faire est maintenus Par lui; dont soir et main tenus Doit estre folz, qui vuelt le droit Connoistre et tenir chemin droit; Car li hom soupris de pechié
- 60 A trop laidement depechié
  Son sens, puis qu'il entent à œvre
  De folie, et son cuer aœvre
  A fole œvre et à fol maintieng.
  Par tant celui soir et main tieng
- 65 A fol, puis qu'il entent à fole Œvre, dont la soie ame afole. Quel profit qu'il en ait au monde, Se s'ame de pechié ne monde Et il ne le netie et cure,
- 70 Con bien qu'il ait mise sa cure Sagement à l'œvre terrestre Pour hounourez en la terre estre, Il n'est pas sages, à droit dire, S'il ne deffent d'anui et d'ire
- 75 S'ame quant va de vie à fin. A tous l'asseür et affin, Qui qui tiegne avisé ne sage L'omme qui maintient tel usage Dont s'ame puet estre en mal point,
- 80 Folz est ne de vrai sens n'a point. Quar qui doit passer .i. fort pas,

Folz est s'il ne prevoit ce pas Comment outre le pas sera Et seürement passera.

- 85 Ha, Diex, faites nous tel confort Que nous puissons passer con fort A ce perillous pas mortel, Que nous trouvons à la mort tel; Qu'il couvient chascun qu'il devie.
- 90 Et quel chose esce dont de vie? C'est pouretez, qui y prent garde. Dont est vrais sages qui se garde De pechié et que l'ame alige, Si qu'après la mort vie a lige,
- 95 Qui sans finer à tous jours dure. N'en doit point sambler painne dure Qu'en cest siecle en couviegne avoir; On ne puet nul si grant avoir Aquerre. Folz, qui t'ame vens,
- 100 Autres avoirs n'est fors que vens, Qui en petit d'eure trespasse. Veïr pues l'omme qui trespasse, Qui riens n'en porte, car tout lait, Quel qu'il li soit, ou bel ou lait.
- 105 Folz, qui tant couvoites, quier mire
  De ton mehaing et ci te mire,
  Et l'avoir qui dure sans fin
  Aquier d'entier cuer et de fin.
  Si pues bien, tant que tu pues vivre,
- 110 Pourquerre et pourchacier ton vivre Raisnablement et par mesure; Et qui les poins ainssi mesure Des .ij. vies que j'ai retrait, Au siecle vit sanz lait retrait,

115 Et quant il l'en couvient partir, A sa gloire le laist partir Cieulz sires qui tout a en main, A cui nous devons soir et main Proier qu'il nous vueille par don

120 De sa grasce faire pardon,Et nous doinst repentance finc.Amen, ci endroit mes dis finc.

116 laisse.





## XLIII

### LI DIS DE LA CANDEILLE 1.

800 CO CO

rant poureté est de cest monde Et grans folie en chiaus habonde Qui ès biens dou monde s'affient, Car lor sugiez de mort deffient,

- 5 Voire de la mort piesme et dure, Parmanable qui sanz fin dure. Qui en tez biens trop se solache, Par folie, qui maint cuer lache, En trop grant peril sa vie use,
- 10 Quant la vie sans fin refuse Pour ceste dolereuse vie, Où n'a fors orgueil et envic Et un petit de vanité. Poure chose est d'umanité:
- 15 Qui plus a au siecle d'eür

 $<sup>^1</sup>$  Copié sur A. (fol. 156), collationné sur B. (fol. 84 v°).

Et plus y cuide estre asseür, Regarde l'eure si s'en part Et s'en porte mout poure part Des avoirs qu'il ot amassez,

- 20 Et puis quant il est trespassez Et priz a au siecle congié, C'est tout ainsi com ait songié, Car on ne set que che devient. Et ainsi chascun jour avient:
- 25 Ier fu uns hom poissanz et fors, Hui est si falis ses effors Qu'il ne remue pié ne chief; Ier cuidoit bien venir à chief De tout che qu'il entreprendoit,
- 30 Hui ne puet remuer le doit;
  Yer voloit tout le mont conquerre,
  Hui n'a il que .vij. piez de terre;
  Yer gisoit à la matinée
  En bele chambre encourtinée,
- 35 En lit de riche parement,
  Et hui gist il si pourement
  Que la terre est sa couvreture
  Qui le traira à pourreture;
  Hier estoit biaus et deliteus,
- 40 Hui est si lais et despiteus Que nus ne le veut approchier; Hier l'avoit tous li mondes chier, Hui n'est nus qui à li riens conte; Hier l'onnoroit on si com conte,
- 45 Hui nel tient on nes com garchon; Hier chantoit il haute chanchon,

29 Les deux Mss. ont entreprendroit, que la rime me rend suspect d'altération. — 39-42 Ces quatre vers manquent dans la version du Ms. B. — 42 tout li monde. — 45 qu'un garchon.

Hui ne puet il dire .i. seul mot; Hier en sa main .i. roiaume ot, Hui nel tient on nes pour bedel,

- 50 Ne a maison ne a bordel;
  Hier estoit cremus et doutés,
  Hui est si arriere boutez
  C'on ne le crient nes k'un mairien
  Ne nus ne feroit pour lui rien;
- 55 Hier ert si bien parlans et sages
  Et savoit si lois et usages
  Que nus n'osoit à lui plaidier,
  Hui ne puet il nului aidier
  Ne il ne puet rendre respons;
- 60 Hier mengoit pertris et chapons, Et hui le mengüent li ver, Moult li sont tost changiet li ver; Hier avoit parens et amis, Et hui est si arriere mis
- 65 K'uns seulz ne l'en est demorez;
   Hier fu servis et honnerez,
   Hui est vils et despis tenus.
   Qu'est ses grans pooirs devenus,
   Ses grans orguiex et sa richece,
- 70 Sa grans biautez et sa joneche? C'est bien la semblanche d'un songe : Chius qui vie a eü plus longe, Joie et avoir eü ensamble, Quant qu'il a fait, riens ne li samble ;
- 75 Tout li samble à recommenchier.Mais de che ne convient tenchier,Car la mors, qui tout prent et hape,Que riens vivant ne li eschape,L'a estranglé au premier tour

- 80 Qu'il n'y a respas ne retour.
  Vie d'omme, ch'est chose brièz:
  L'entrée et l'issue en est griez,
  S'est ausi tost par mort atainte
  Comme une chandeile est estainte.
- 85 Tout ensement, che est la somme,
  Puet on de la vie d'un homme
  Comme de la chandeile dire;
  Car ne porroit ardoir la chire
  Sanz lignement, ne geter flame,
- 90 Nient plus ne puet li cors sans l'ame Vivre, c'est bien aparant chose. L'ame qui est ou cors enclose Li fait vigour et forche avoir, Aler, venir, parler, mouvoir,
- 95 Et se n'iert nature encombrée Ne par encombrier destremprée, La vie ou cors tant dureroit Que nature du tout faudroit; Et quant encombrier y sourvient,
- 100 Mout briément finer le convient, Si c'on voit avenir souvent Que le chandele estaint par vent, Qui dureroit sans arrestance Tant qu'ele auroit en lui sustance.
- 105 Dont y couvient atemprement,
  Que, par aucun encombrement
  De vent ou d'aigue ou de fumiere
  U autre, ne soit sa lumiere
  Estainte si qu'à son droit n'arde.
- 110 Qui nature humaine regarde,Ceste senblance i puet veoir;C'on voit mout souvent escheoir,Quant en meillour point est nature,Par aucune mesaventure

- 115 De fortune, qui est diverse, A un seul coup tresbusche et verse. Et s'ainsi ert que jà n'eüst Encombrier et vivre peüst En pais, si convient par vielleche
- 120 En la fin que nature seche,
  Tant que du tout l'estuet falir.
  Jà voit on la clarté palir
  Au parardoir de la chandele,
  Et de che n'est mie merveille,
- 125 Car sustance du tout li faut.
  Or poez oïr combien vaut
  Ceste poure vie mondaine,
  Où nus hom n'a vie certaine.
  D'avoir de vie espasse, las!
- 130 K'avoir y doit pou de soulas, Qui bien s'i voroit regarder! Je n'i sai tour fors de garder De pechié et de faire bien. Plus n'en porte, che veez bien,
- 135 L'ame quant dou cors s'est partie;
  Les œvres sont en sa partie,
  K'entre lui et le cors ont fait,
  Si ert jugé selonc son fait.
  Comment donc nous prent en pais sommes,
- 140 Qui en tele aventure sommes?

  Car aussi tost com est brisiez

  Uns voires, est li plus prisiez

  Del monde et li plus renommez

  Et li plus riches consommez
- 145 Et à .i. coup mors et destruis.De che puet chascuns estre estruis,Car on en voit souvent les signes.

Li sires qui est pius et dignes,
Qui est uns Diex en trinité

150 Et prist char et humanité
En la Vierge, dont fist sa mere,
Nous deffende de mort amere
D'infer et nous fache en la fin
Finer repentans de cuer fin,

155 Et nous otroit la joie fine
Qui sanz fin dure et point ne fine!



## XLIV

#### UN DIS SUR L'AVE MARIA 1.

Maria, par cui s'est repriz Mainz hons maris à droite voie; Dame, li cuers qui est espris

- 5 De t'amour, il n'a pas mespris, Car ta grans douchours li envoie Secours et si bien le convoie Que dou mal au bien le ravoie, Ne jà n'iert par le mauffé priz.
- 10 Qui de ton chemin se desvoie, N'a hardement que il te voie, Ainz s'en fuit de poour sourpriz.

Gratia plena, bien recorde La lettre qui à che s'acorde, 15 Qu'il n'est nus qui peüst retraire

<sup>1</sup> Copié sur A. (fol. 157), collationné sur B. (fol. 85 v°). 6 grant douchour. Nons nous sommes permis, à plus d'un endroit, de rétablir, sans le signaler, la forme du nominatif négligée par le scribe. Ta grace et ta misericorde, Qui tamaint descordé racorde A ton filz, quant se veut retraire De pechié à l'ame contraire,

- 20 Qui fait tamaint homme mestraire,
  Dont envers ton fils se descorde,
  Car ne cesse onques de pourtraire
  Li mauffez tour pour nous atraire,
  Qu'il nous veut loier de sa corde.
- Dominus tecum, qui par ti
  La gloire des chieus nous parti;
  Bien devons tel bonté reprendre,
  N'en aviens vaillant .i. parti.
  Quant li fils dou pere parti
- 30 Et vint en ton cors no char prendre Pour nostre sauvement emprendre, Sa grans amours nous vint raprendre De quoi Adan nous departi Et Eve, qui le fist mesprendre,
- 35 Cui li maus serpens vint sousprendre, Qui de tous biens les mesparti.

BENEDICTA, tu, qui la sente De la pais nous fesis presente, Dont par Eve vint li descors,

- 40 Mais Diex est flours, et tu es ente Qui la joie nous represente, Dès qu'il prist char en ton gent cors Pour nous sauver. Par tous les cors Del monde en est biaus li recors,
- 45 Si est drois que chascuns s'assente Qu'à toi loer soit ses acors. Douche vierge et fine plus qu'ors, N'est nus hons ta douchour ne sente.

In mulieribus par fais 50 Dignes est tes haus nons parfais,

Si qu'autres nons ne s'i compere ; Eve et Adan par lor meffais Charchièrent à lor hoirs tel fais Que chascuns encor le compere ;

55 C'est bien drois ta hauteche apere, Qui fille es, si portas ton pere, Dont li servages fu deffais D'ynfer, où nus, si com j'espere, N'entre qui dou mal ne se pere;

60 Par ton fil tel bonté nous fais.

Et BENEDICTUS soit toudis Li tans que li peules mendis Fu rachatez par ta portée; Trop ert li dyables hardis,

- 65 Qui tantost fu acoardis, Quant sot la nouvele aportée A toi, de quoi fu desportée La porte d'ynfer ù portée Fu mainte lasse ame jadis,
- 70 Que nule n'en ert deportée; Puis en est mainte deportée En la joie de Paradis.

FRUCTUS VENTRIS TUI donna Grant savour, quant abandonna

- 75 Soi à mort et laissa estendre En crois, et Adan pardonna. Sire, ci ot bel pardon, ha! Qu'il ot envers nous le cuer tendre Quant dou dyable ala destendre
- 80 Les las, nous devons bien entendre

La grant bonté qu'en che don a. Les prophetes y ot fait tendre Lonc tans et à son don atendre; Quant li plot, si le pardonna.

- 85 AMEN! Cest otrois en la fin, C'est « que fait soit, » che vous affin, N'en couvient faire lonc aconte. Or prions à Dieu de cuer fin, Qu'il nous otroit legiere fin
- 90 Au jour que nous renderons conte;
  Aussi feront roi, duc et conte,
  Si com escripture le conte.
  Or nous otroit Diex vrai defin,
  Si que nous soions ou mesconte
- 95 Des mauvais à cui riens ne conte. Et atant ma proiere fin.

87 Ce vers manque dans le Ms. A., et le vers suivant y commence par que au lieu de or. — 92 AB. Et nous.





## XLV

### LI DIS DES DEUS LOIAUS COMPAIGNONS '.

Detit sai mès matere où prendre De quoi je puisse dit reprendre Qui puist estre à chascun plaisans : D'autre part, se je suis taisans,

- 5 Il ne m'en venra nus profis
  Selonc mon mestier, j'en suis fis,
  Et si n'iert nus qui mès mesist
  L'entente à che que bien fesist;
  Ne se devroit mie retraire
- 10 Li hom qui set le bien retraire, Que son cuer à che n'acordast Que bien desist et recordast. Mai si pou voi mès aconter A bien dire et à bien conter,
- 15 Que pou est nus qui forche y fache, Ains tournent d'autre part la fache Pluisour, en qui n'a de bien tant

<sup>1</sup> Copié sur A. (fol. 157 v°), collationné sur B. (fol. 86 v°).

Qu'il soient sanz plus escoutant Che c'on veut recorder et dire;

- 20 Si en sui plains d'anui et d'ire,Plus que je ne monstre souvent.Li hom qui souffle contre vent,A ensient sa paine pert,Et aussi fait chius en apert
- 25 Qui le bien à celui recorde Qui à l'escouter ne s'acorde, Ainz li desplest et li anoie. Se saumons à pourchiaus donnoie, Mout seroient mal emploié;
- 30 Mais quant bel dit sont desploié A chiaus qui volentiers les oient, Moi samble bien emploié soient, Car on en puet leur cors desduire Et aus à bien faire conduire,
- 35 Et qui puet donner examplaire Qui puist et profiter et plaire, Plus l'en loe on et l'en prise on.

Il ot jadis en la prison
A .i. tirant .ij. compaignons;

- 40 D'iaus ne vous sai dire les nons, Mais Denises fu li tyrans Nommez, qui n'estoit desirans Fors de mal penser et mal faire; N'avoit fors mal en son affaire.
- 45 Li uns estoit mal herbegiez, Car il estoit à mort jugiez, Si li estoit li jours nommez Que ses tanz seroit assommez. L'autre fu respitez ses vivres,
- 50 Qui en devoit aller delivres, Ains cui on ot à mort jugié

Li proia, au prendre congié, Qu'en son païs vousist aler A ses prochains amis parler

- 55 Qu'il vousissent pour lui proier Que Diex vousist s'ame otroier Pardon des pechiez qu'il ot fais, Car de lui iert li cors deffais. Chius respondi qu'il y alast
- 60 Il meïsmes et y parlast,
  Qu'en prison pour lui demorroit.
  Li tyrans dist qu'il y morroit
  Se li autres faisoit sejour
  Qu'il ne revenist à son jour.
- 65 En tel abandon s'est chius mis,
  Et li autres à ses amis
  S'en ala; et bien li souvint
  De son compagnon, qu'il revint
  A che jour que morir devoit.
- 70 Et li tyrans, quant il le voit, Mout durement s'en mervella Et tenu à grant mervelle a Qu'il est pour morir revenus, Car il ne cuidoit pas que nus
- 75 Deüst faire tel loiauté.
  Il amoli sa cruauté
  Et fu si espriz de pitié
  Que il a de mort respitié
  Celui qui cuidoit en la sente
- 80 Estre de mort tantost presente, Mais mout bonnement le cuita Et as .ij. compagnons dit a, Qu'il en amour le recheüssent Ne nul mal gré ne li seüssent
- 85 Dou mal que il lor avoit fait, Qu'il en pardonnent le meffait

Et de lui partent en amour; Si s'en vont sanz faire demour.

- Or oiez com furent loial
  90 Li dui compaignon et foial,
  Et à grant profit lor torna,
  Car lor loialté retorna
  Li tirans à misericorde,
  Si com la veritez recorde.
- 95 Chi puet on bel exemple prendre Et à ceste aventure aprendre K'adès a loialtez saison; Mais mal set on mès sa maison, Je ne sai mès où ele regne;
- 100 Ne en l'empire ne el regne Ne set on mes sa devenue. Que puet ele estre devenue? Diex le sache, je ne le sai: Souvent m'en sui mis en l'essai
- 105 Pour trouver, mais ne sai la voie Où ele maint; Diex m'i avoie, C'on cuide en tel lieu maintes fois Que loiautez y maigne et fois, Où on n'en trueve au fort demie,
- 110 Ch'ai bien prouvé, n'en doutez mie, Aussi ont fait autre tamaint; Pour ce ne sai en quel lieu maint Loiautez, bien le vous affin. Li compaignon loial et fin
- 115 Sont perdu, bien le m'est avis, Si ne sai s'il en est uns vis, Selonc che c'on voit en apiert Le siecle en fausseté despiert,

Qui en haut cheval est montée, 120 Et loiautez si desmontée Que neis sour piez ne puet ester. Qui voit on jà mais aprester

De soi loiaument maintenir? A mon propos vueil revenir

- 125 Des compagnons, que chius Denises, En qui les branches s'orent mises De felonie et de despit, Dona celui de mort respit Qu'il vit pour morir revenir.
- 130 On a bien veü avenir

  Que par bien faire rapele on
  A grant douchour le cuer felon
  Et marchist on sa felonie;
  Touz dis devrions avoir ounie
- 135 La volenté de bien à faire;

  Puis que li cuers de mal affaire
  S'en puet changer et mieudres estre,
  Dont s'en doit li cuers de bon estre
  Tant plus pener qu'il se detiegne
- 140 En tel point que le bien maintiegne, Car bien faiz n'est onques perdus. De che ne soit nus esperdus, Car se domage y a li cors, Diex li pius, li misericors,
- 145 En rent à l'ome vrai pardon.
  Pour che fait toudis bien preudon
  A son pooir, et s'il meffait
  Envers Dieu, l'amendise en fait.
  Or li prions tout de cuer fin
- 150 Qu'il nous amaint à bonne fin!

149 tous. - 150 qu'il nous pragne; j'ai changé d'après B.





# XLVI

#### LI DIS DE COINTISE 1.



Mais mout est bonne l'acointise De celui c'on voit cointe à droit, Si vous moustrerai chi endroit

- 5 Con faite cointise doit estre.
  Franz hon en maintieng et en estre
  Doit estre cointes et jolis,
  Affaitiez et nais et polis,
  Et s'il est dehors nés de cors,
- 10 A che doit estre ses acors Qu'il soit par dedenz nés de cuer, Si qu'il ne consente à nul fuer Que dedenz se herberge ordure, Nient plus que tache ne laidure
- 15 Ne lairoit que seur lui eüst, Où qu'il le veïst ne seüst. Petit priz celui qui est cointes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copie sur A. (fol. 158 vo), collationné sur B. (fol. 88).

De cors, quant ses cuers est acointes De vilounie et de lais vices:

- 20 Certes, c'est uns vilains services. Qui qui onques s'en entremette Que noble atour et cointe mette Sour cors, dedens ort et pourri Et en vilounie nourri,
- 25 De celui di qui ainsi œvre, Que c'est chius qui un fumier cuevre De dras d'or, de pourpre et de soie, Et honnis soit il qui je voie. Que celui pour cointe tenra
- 30 Qui en tel point se maintenra. Car cointise vient d'onesté Et de nobleche et de neté. Si veut estre entiere et parfaite, Et li hon qui en bien s'affaite,
- 35 Qui veut cointise maintenir. Et cuer et cors doit net tenir Et hors vilounie espurgier, Car chius qui le veut herbergier, En son cuer il n'a d'onnour cure:
- 40 Si ville chose et si oscure Ne porroit honnours consentir. Pour che ne se puet assentir Cointise à chose qui retraite Soit en mal, car ele est estraite
- 45 D'onnour : de là vient la semenche Qui premiers cointise commenche. Or notons encor seur che point: Je di de cointise n'a point Cors à cuer vilain, car c'est teche
- 50 Qui vient d'ounour et de hauteche.

<sup>21</sup> B. Ne quiconques. - 28 qui je soie. 46 premiers.

Il puet bien estre beubenchieres, De grans atours et de grans chières Et orgueillous et despiteus Et outrageus et pou piteus,

- 55 De cointise desmesurée Qui n'est point à droit mesurée; Mais tel cointise ne priz mie, Car je n'i voi d'onnour demie, Mais cointise sans desmesure,
- 60 Faite à compas et à mesure,
  Qui hounestement tenir fait
  Cuer et cors en dit et en fait,
  Cele est graciouse à aquerre;
  Car on puet los et priz conquerre
- 65 En soi maintenir cointement,
  Dont fait courtois acointement
  Qui d'ome cointe à droit s'acointe,
  Car d'ouneste vie et de cointe
  Puet on en lui prendre exemplaire
  70 Qui à tous hounestes doit plaire.

54 pourpiteus. - 57 B. ne priz pas. - 58 B. d'onnour fors l'as.

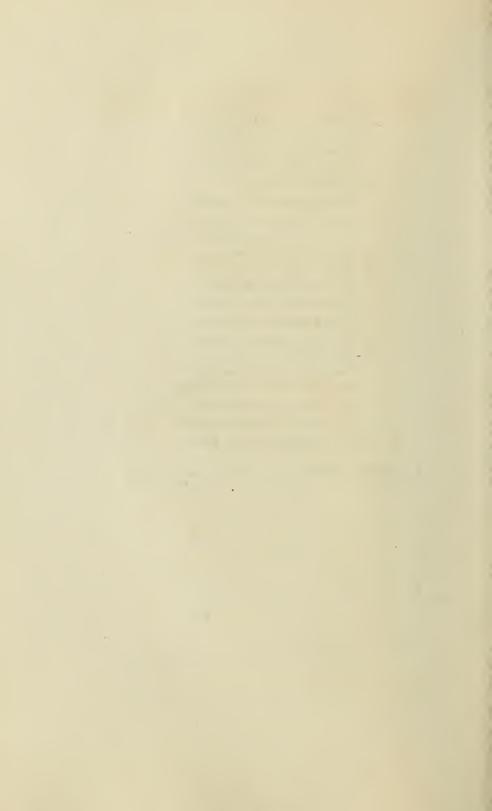



# XLVII

### VIER RETROGRADE D'AMOURS 1.

Tenir fait ordre graciouse,
Maintenir veut courtoises mours.
Mours courtoises veut maintenir,
Graciouse ordre fait tenir,

Glorieuse vie est amours.

D'amer pou a, si tient haut bien; D'onnour sentiers est, che di bien, Menour et grant, pensez d'amer. 10 D'amer pensez, grant et menour; Bien di che, est sentiers d'onnour, Bien haut tient, si a pou d'amer.

Atraians regars m'a atrait, Liement sueffre tel atrait, Joliement sui là traians.

Copié sur A. (fol. 159), collationné sur B. (fol. 88 v°).
7 et 12 B. rent p. tient.

Traians là sui joliement, Atrait tel sueffre liement; Atrait m'a regars atraianz.

Priz mout honnours, bontez, biautez,
20 Sens, courtoisies, loialtez;
Assens tez m'a d'amours espriz.
Espriz d'amours m'a tez assens,
Loiautez, courtoisie, sens,
Biautez, bontez, hounours mout priz.



# **XLVIII**

### LI DIS DU FOURMIS 1.

A faire aucune plaisant œvre,
S'est sages qui son cuer aœvre

- 5 A aucun dit dire et reprendre
  Où on puist bon exemple prendre,
  Et li doit on tourner à pris
  Celui dont on puet estre apris;
  Et qui chele le bien qu'il set,
- 10 C'est bien raisons se on le het, Quant de son senz profis ne vient Pour che, entrues qu'il m'en souvient, Vous vueil deviser la nature D'une petite creature
- 15 Où il a grant matere enclose, Qui la senefiance en glose. C'est la fourmis qui tout l'esté

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur A. (fol. 159), collationné sur B. (fol. 88 v°). 10 *raison.* — B. l'en het. — 11 *profit*.

A son senz à che apresté Que tout belement et à trait

- 20 Se pourvoit et fait son atrait Contre l'iver, c'est ses usages. Dont il dist Salemons li sages: Tu, perecheus, va et prens garde A la fourmis et si regarde
- 25 Le maintieng de lui et les voies Et sa grant pourveance voies, Qu'ele a tel senz de sa nature Qu'en l'esté pourvoit la pasture Dont ele puist en l'iver vivre;
- 30 Ainsi se pourvoit de son vivre, Que li yvers ne le destruise; Si n'a qui le maint et estruise, S'a tel senz de lui pourveïr. Chi puet on aprendre et veïr,
- 35 A che que Salemons reprent,
  Qui à pourveir nous aprent
  Double pourveance et entendre.
  L'une est tele que on doit tendre
  Et mettre à che paine souvent
- 40 Que on aquiere en son jouvent
  Che dont on puist vivre en vielleche,
  C'on chiet souvent en tel fiebleche
  Qu'on ne puet lui n'autrui valoir
  Et est on mis en nonchaloir
- 45 Et de parens et de cousins
  Et de lointains et de voisins.
  Quant pouretez s'i acompagne,
  Quant li une à l'autre est compagne,
  De vielleche et de poureté,

<sup>32</sup> B. ne estruise. — 42 B. floibesce. — 43 Ces vers sont erronément intervertis dans notre Ms.

- 50 Dont est li homs en grant vielte. Por che est sages qui s'efforche, Tant comme il a pooir et forche, De tant à aquerre d'avoir Dont puist sa soustenance avoir
- 55 Quant de vielleche est assalisEt ses pooirs li est faillis.Or est droiz que le voir despondeDe la pourveance seconde :C'est que pour nule autre besoingne
- 60 N'oublions que nous n'aions soingne
  D'aquerre la seconde vie
  De l'ame, quant ele est ravie
  En joie et en duel parmanable.
  Et pour che doit estre raisnable
- 65 La premeraine pourveance,
  Que nus ne doit avoir beance
  D'avoir gaagnier ne atraire
  Qui à l'ame fache contraire,
  Mais par raison et par mesure,
- 70 Tout sanz rapine et sanz usure,
  Doit on aquerre, et sanz faus tour,
  Et rendre grace au creatour
  Qui à ce lui preste santé
  Et force, dont vient à planté
- 75 Si qu'il puet vivre sans dangier; Ne pour ce ne se doit cangier D'estre debonnaires à tous, Ne doit estre fel ne estous Ne orgueilleus par sa poissance,
- 80 Anchois doit avoir connoissance Que tous chius biens de Dieu li vient; Et s'en tel point l'en resouvient, Si pensera à son affaire Et se gardera de meffaire

- 85 Vers Dieu qui che li a presté,
  Et s'il a son cuer apresté
  A faire che que vous devis,
  Dont porvoit il, tant qu'il est vis,
  La vie qui dure sanz fin ;
- 90 Et pour che devons de cuer fin A cele pourveance entendre, Pour la vie de l'ame atendre; Car à male eure vient sour terre Li hom qui, pour avoir aquerre
- 95 Ou pour faire l'aise dou cors,
  Pert l'ame; che est grans descors
  Et grevanz à l'ame et pesans,
  Car pour denierz ne pour besans
  Ne puet mès estre rachetée
- 100 L'ame dedans ynfer getée, En la chartre laide et hideuse, Qui tant est noire et tenebreuse, Où de grief flame est enflamée, Poure et desprise et affamee
- 105 De tous biens et de joie et d'aise, En la dolereuse fournaise Qui tous dis art de tel ardure Que la flame sanz fin en dure. Ha! Diex, confortez vostre peule:
- 110 Car maint riche homme sont aveule, En qui nous tenons de senz tant, Que trop s'i sont plus assentant A la pourveance des cors Que des ames. Par tous les cors
- 115 Dou païs poons chiaus veïr Qui sage sont de pourveïr De quanque pours le cors besongne,

Et de l'ame ont petit de songne ; Mais chius trop folement bargaigne

- 120 Qui de gré saut en la longaigne Et lait ester la bele voie. N'est nus qui bien ne sache et voie Que trestous mourir nous couvient, Et si pou de che nous souvient
- 125 Que nais un jour respit n'avons Ne heure ne tans ne savons Que nous prenderons finement; Et pour che devrions finement Tendre à avoir la vie fine
- 130 De l'ame, qui jà mais ne fine, Et prendre garde à la figure De la formis qui s'esvigure Tant que de vitalle est garnie, Contre l'yver, si qu'escharnie
- 135 N'en puist estre ne decheüe,
  Car à eure s'est percheüe.
  Veschi beste de poure forme,
  Qui grant senz nous monstre et enforme
  De pourveïr le cors son vivre
- 140 Et après l'ame faire vivre
  Es chieus qui à grant joie vivent;
  Chil qui de Dieu servir s'avivent,
  Chil sont entré en droite sente.
  Diex par sa grasce nous consente
- 145 Volenté de lui à servir Pour cele gloire desservir Où joie est onnie tous diz! Chi faut de la fourmis li diz.

123 Qui trestous. -127-128 Vers intervertis dans notre Ms.





# XLIX

#### LI DIS DE FORTUNE '-

out est Fortune merveilleuse, Et durement est perilleuse En ses dons li assegurance, Car souvent, sanz dessegurance,

- 5 Tolt plus que n'ait donné assez. Quant estanchiez est et lassez Ses voloirs de porter .i. homme, Du tout l'abat si, c'est la scmme, Qu'il ne fu onques si au bas.
- 10 Ci endroit n'affiert nus debas, C'on en voit le moustre souvent, Qu'en lui n'a nul ferme couvent, Qu'ele porte celui au main Qu'en mains c'on ne tourne sa main

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur B. (fol. 90), et collationné sur A. (fol. 160 v°).

<sup>6</sup> essauchiez est et lassez; A. estanchiez est li assez. J'ai combiné les deux leçons. — 8 A. Du tout l'abat si tost l'asomme. — 10 nul n'affiert nul debas.

- 15 Le jete jus pour lui confondre Et fait errant remetre et fondre Tous ses dons et à nient aler. Dont se doit douter d'avaler Qui est en l'estage hautain
- 20 De sa rouve, car point certain Ne sont si estage, ne ferme; Raisons le nous moustre et conferme Et mainte fois prueve apparans; Mais cui Diex veult estre garans,
- 25 Bien le puet en haut detenir, C'est moult legier à soustenir A homme qui a counoissance, Quar retenue a sa poissance Et sour Fortune et sour Nature
- 30 Et sour chascune creature.

  Voirs est, soit de bel soit de lait,
  Que Fortune et Nature lait
  Convenir de mainte merveille,
  De coi li siecles se merveille
- 35 Et maint desguisé mot en dient Gent qui d'entendement mendient. Mais de tez œvres se taise on, Quar riens ne consent sans raison Diex, qui tout de noient créa
- 40 Et de toute œvre à son gré a Establi au siecle l'ouvrier; Dont n'i sai autre recouvrier De l'œvre du tout bestournée, C'on en face à Dieu retournée,

20 J'ai laissé la forme roure p. roue; l'insertion d'un v entre deux voyelles est un fait qui se présente à chaque instant. — 25 Bien le puet en en haut tenir. Le sujet de puet est Dieu; j'ai donc adopté la leçon de A.

45 Qui chascune œvre à point remet, Quant li plaist qu'il s'en entremet.

Or regardons donc que doit faire Hons de haut ou de bas affaire, Cui Fortune a en haut monté,

- 50 Ou ciex cui elle a desmonté.

  A l'un et à l'autre besoigne
  Qu'en son cuer ait avis et soigne
  De douter Dieu et lui amer,
  De lui jour et nuit reclamer,
- 55 Grascier du mal et du bien;
   Et Diex, s'il li plaist, le puet bien
   Recevoir par sa digne grasce,
   Car sa force toute autre passe;
   Puis qu'il fist tout, tout peut desfaire,
- 60 Et ce qu'il a desfait refaire.

  Hons en haut levez, pren ci garde

  Et à ta hautesce regarde,

  Qui ne t'est mais fors que prestée;

  Se Fortune s'est aprestée
- 65 De toi en haut siege asseïr, Aussi tost pues tu recheïr, Quant Fortune vorra ravoir Le pooir, le gloire et l'avoir Qu'ele ne t'a fors que presté.
- 70 Aies donc le cuer apresté
  De douter Dieu, ton creatour,
  Car Fortune ne porroit tour
  Tourner sanz son consentement.
  Or aies en toi sentement

75 De ceste raison à sentir,

57 Notre Ms. porte faire avoir, B. avoir tout court; j'ai, par conjecture, mis recevoir. — 75 assentir, comme affaire p. à faire, etc.

Si que tu puisses assentir A ce qu'en toi maingne bontez. Pour ce, se tu es haut montez, Ne soies de cuer orgueillous,

- 80 Car assez est plus perillous
  Haus estages que bas ne soit.
  Se cascuns as monstres pensoit
  De chiaus cui on voit mescheoir
  Et de si haut si bas cheoir,
- 85 Cil qui bien y regarderoient,
  D'orgueil faire se garderoient,
  Car Diex het trop forment orgueil.
  Bien lait l'orgueillous prendre escueil
  Et haut monter et gouverner
- 90 Grant terre et longement regner Et faire outrages et despis; Mal fist hier et encor hui pis, Que nule heure ne s'en destourne, Et Fortune tout adès tourne
- 95 Et le fait monter en richesce Et il de plus en plus s'adresce A grant orgueil à demener Et à ses voisins fourmener; Qu'en lui n'a point de pascience,
- Ne n'a raison ne conscience,
  Ne Dieu n'aimme ne ne crient point,
  Ains demeure en ce mauvès point.
  Et Diex, qui a lonc temps souffert
  Que il a vers lui mesoffert,
- 105 Quant il l'en plaist à entremetre, Le va à .i. cop si jus metre Qu'ou fons d'ynfer est trebuschiez. Ainssi li avient cieus meschiez

Par orgueil et par desmesure.

- 110 S'il eüst vescu par mesure,
  Diex eüst l'ame retenue,
  Quel chose qu'il fust avenue
  Au cors, qui toudis va à fin;
  Et bien voit on, ce vous affin,
- 115 Que Diex au cors souffrance envoie, Pour ce que l'ame ait mieudre voie Dont devant Dieu soit convoiïe. Mainte griété a envoiïe Ses amis pour iaus esprouver,
- 120 Et quant fermes les puet trouver, Encontre ce les en rent gloire. S'en devons avoir en memoire Les martirs, qui pour Dieu s'ouffrirent, Char et sanc, et la mort souffrirent.
- 125 Dont Diex lor a tel don donné Qu'en paradis sont couronné, Où il ont joie parmenable. Or poez oïr que raisnable Et droiturier sont tout li fait
- 130 De Dieu, car quant son ami fait Recevoir de son cors grevance, A l'ame selonc ce l'avance, Voire plus que dire ne sache; Et se Fortune atrait et sache
- 135 Le mauvais et li laist avoir
  Fuison de richesce et d'avoir,
  Et à bien faire ne s'assente,
  Encor soit ce que Diex conssente
  Qu'il demeure en ce point sa vie,

<sup>\*116</sup> Les deux Mss. ont *mieudre*, contrairement à la grammaire, qui veut *meillour*. — 135 A. fait avoir. — J'ai laissé *laist* comme étant ici un subjonctif (cp. s'assente, v. 137).

- 140 Si est l'ame en ynfer ravie
  Aussi tost que du cors se part.
  Et bien revoit on d'autre part
  Qu'au cors, tant qu'il vit, si meschiet
  Qu'en aucun grant encombrier chiet,
- 145 Où s'ounour ou son avoir pert,
  Où on voit bien tout en apert
  Qu'il muert d'aucune mort perversse.
  Par tant, se Fortune est diversse
  Et on li voit à li atraire
- 150 Le mauvais, s'est au boin contraire,
  Diex, qui de tout à son gré œvre,
  Ne li consent mie tel œvre
  Sans raison qu'il a establie.

Li sires, qui les siens n'oublie, 155 Quel grief qu'as cors sueffre avenir, Laist nos ames au lieu venir Où joie aient o lui sans fin : Or l'en prions tout de cuer fin.

144 Grant manque à notre Ms. — 150 au bien.



## L

#### II DIS DE FRANCHISE '-



Se roi et duc et prince et conte Mesissent paine au retenir Les biens qu'il oient en maint conte,

- 5 Que chascuns conteres leur conte,
   Et les vousissent maintenir
   Et aus selonc che contenir,
   Bon en fesist conte tenir
   Et des bons fussent mis ou conte;
- 10 Or les en veons astenir Et tort contre droit soustenir Si que chascuns petit y conte.

Bien deüst li hom garde prendre A tant bel mot qu'il ot reprendre 15 Et soi à bien faire acorder; Nous lor disons por aus aprendre,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur A. (fol. 161), collationné sur B. (fol. 91 v°). 4 De maint conte. —5 A chascun.

Car souvent les veons mesprendre
Et de droiture descorder
Et les veons trop encorder
20 D'avarisce, à voir recorder,
Dont il se laissent trop sourprendre.
Bien se deüssent concorder
Au bien pour à Dieu acorder
Et les faiz de droiture emprendre.

- 25 Moult croist et alieve le tort
  Avarisse, mais mout se tort
  Chascuns qui tel voie a emprise,
  Qu'il s'enbat en chemin mout ort;
  Qu'ele a cousu d'un fil retort
- 30 Tous les cuers où ele s'est prise.

  Quant la pensée en est esprise,

  Honnour n'aime, valour ne prise

  Qui couste, dou tout s'en estort.

  Chiaus qui tel œvre ont entreprise,
- 35 Je lor di à tous, par reprise, D'onnour sont boisteus et contort.

Tez ot cler qui ne set entendre, Et tez entent qui ne veut tendre Au bien, maint en veons retraire.

- 40 Couvoitise fait son arc tendre
  Et largeche l'estuet destendre,
  Car ele ne set mès où traire.
  Partout voi le monde retraire
  D'onnour, qu'à paines sai où traire
- 45 Dont je puisse bien fait atendre.

<sup>23</sup> B. racorder. — 36 sont com boisteus et con tort. B. sont boisteus et com tort. — 37 B. Tez est. — 41 B. le fait destendre. — 43 B. voi si le mont.

D'onnour voi faire le contraire, Le bien laissier, le mal atraire, Qui loing fait sa rachine estendre.

Or ne soit nus vivans qui die 50 Que je meffache ne mesdie Quant je blasme si fait affaire. Je ne cuit pas que j'en sourdie : Franchise est morte ou assourdie Et roubliee d'onnour faire.

- 55 Son nom veons prendre et deffaire;
  Maint franc homme veons meffaire
  Par avarisce ou par boisdie,
  Et tel le veons contrefaire
  Qu'il y a assez à parfaire;
- 60 Ne soit nus qui che contredie.

Selonc che qu'en toutes les cours Veons loiauté en decours, Et droit et foi dont près n'est point, Et tu, franchise, plus ne cours.

- 65 Je di, se Diex n'i fait secours, Que li siecles est en mal point; Felon le veons et repoint. Couvoitise, qui maint cuer point, Et avarisce y vont le cours,
- 70 Et losenge esperonne et pointEt faussetez; chi ferai point :Mon dis lais, je vuel qu'il soit cours.

53 et assourdie. — 65 Dieu.





### П

### DES MAHOMMÉS AUX GRANS SEIGNEURS '.

Cui bontez et valours renomme
Qui voit despendre volentiers
Le sien, car ses cuers est entiers

- 5 En houneur faire et en largesce. Bien emploiïe est la richece Qui à tel home est parvenue Par cui hounours est maintenue, Et bien doit on plaindre l'avoir
- 10 C'on voit le malvais home avoir, Qui à nule hounour ne veut tendre, Car on n'en doit nul bien atendre. Lessons le mauvés convenir, Nus bien ne peut de lui venir;
- 15 Point n'en est la parolle douce, Bon cuer ne fait ne bonne bouce. Biel fait des bons conte tenir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur A. (fol. 155), collationné sur B. (fol. 92).

B. ET J. DE CONDÉ. — TOM. III.

Cui on voit le bien maintenir, Mais cler planté sont al tans d'ore;

- Nonpourquant des bons sont enquore,
   Ne fuissent li mal consseilleur,
   Qui de lor bien sont essilleur,
   Dont conversser veons grans sommes
   En tous hosteis de riches homes,
- Qui l'ouneur à faire deffendent
  Et lor biens gastent et despendent,
  S'en font maisons et fortereches
  Et si avisent les destreches
  Et les angoisses des hosteis,
- 30 Tant que li biens en est osteis
  Et li hounours cachie fors,
  Car li hontes a plus d'effors,
  Que hors le cache de la court.
  Chieus usages en maint lieu court,
- 35 S'en ont li seignour desonour, Qui devroient avoir hounour; Ne jà plus riche n'en seront, Car le pourfit en porteront Cil qui les angoisses pourpenssent,
- 40 Car de lor pourfit faire penssent.

  Com poures que li sires soit,

  Il n'aront jà ne fain ne soit,

  N'en aront si poure service,

  Qu'il ne veullent devenir rice.
- 45 Nonpourquant bien di en apert, Qui siert riche home, s'il y pert, Il n'affiert pas ne n'est raisons, C'ar bien ait voloir riches hons Que si menistre riche soient;
- 50 S'à l'ounour lor seignour penssoient,

Il n'est nus qui che deüst plaindre; Mais quant il font l'osteil restraindre, Plus que drois ne raisons n'aporte, Et li sires le blasme en porte,

- 55 Ne n'i a profit, anchois l'ont,
  En apiert di que malvais sont.
  Si vous di de riche homme teil
  Cui on maine ensi son osteil,
  Qu'à sa besoigne est mal veans.
- 60 Se de s'ounour ert pourveans, Gens devroit entour lui atraire Qui ne fesissent le contraire D'ounour, pour faire lor pourfit, Mais teil sergant sont desconfit
- 65 Es hosteis, si près sont gaitié; Car li malvais, qui affaitié Sont de mal faire, d'euls mesdient Et au seignour et ailleurs dient Que, qui tez gens croire vodroit,
- 70 Longuement durer ne porroit.
   A la fin mie ne regardent,
   Car au seigneur le sien mal gardent.
   Ensi li boin bien faire n'osent
   Pour les malvais qui ne reposent
- 75 D'iaus à gaitier et d'iaus sousprendre, Et ce sont cil, au voir reprendre, Qui trestout emblent en derriere. Pour chou metent l'ounour arriere, Car se li sire ert despendans
- 80 Et du tout à hounour tendans,

59 Quant la besoigne, B. Que sa. J'ai corrigé selon l'indication du vers 130. — 60 B. n'est pourveans. Cette leçon, peu probable, suppose une liaison syntaxique de ce vers avec celui qui précède, et en l'adoptant, il faut supprimer le point de ce dernier. — 76 à voir.

Tant despendroit qu'il ne saroient Tant ù prendre ne qu'il n'aroient Pooir d'embler ce que il emblent, Dont les grans richeces assemblent.

- 85 Si ont pluseurs gens grant merveille Qu'uns riches hom son cuer n'esveille Et veïst chiaus qui ce li font, Comment hounours remet et font Par iaus, et son honte pourchacent
- 90 Et son avoir devers yaus sachent Et lui mainent vilainement. Mais ce vous di certainement Que des seigneurs veons plenté Qui sont aussi com enchanté.
- 95 Car chascuns a un mahommet
  Où dou tout se creance met.
  Çe qu'il li dist, ce croit et tient
  Et à son voloir se maintient;
  Tant s'i fie et tant l'aime et croit
- 100 Que par son consseil se recroit De très mainte autre volenté; Jà n'ara si entalenté Son cuer de faire aucune chose, Que se cil le blastenge et cose,
- 105 Que son cuer n'en doie retraire.
  Si fait mahommet font retraire
  Mainte hounour et mainte noblece,
  Car les cuers ont plains de foiblece
  Li grant seignour qui tant les croient,
- 110 Quant par lor consseil se recroient D'ounour maintenir et franchise; Nous les veons en mainte guise Par si fais mahommés meffaire,

<sup>101</sup> le manque au Ms.

- S'en empirent trop lor affaire

  115 Tamaint riche home par le monde,
  Et Diex teis mahommés confonde
  Qui les seigneurs font desvoyer!
  Il les deüssent convoyer
  Droit chemin, quant tant sont creü.
- 120 Mais malvais sont et recreü

  De bien et d'ounour consseillier,
  Et si les veons traveillier
  De largece et hounour destruire
  Et veulent les seigneurs estruire
- 125 En avarisse et en ordure;
  Car mauvestiés en lor cuers dure
  Tout adès entaite et ounie,
  S'atraient mainte vilounie.
  Ensi maint riche home desvoient,
- 130 Qui à lor besoigne mal voient, Qui seroient large et courtois Et verroient dedens lor tois Volentiers les bons conversser, Mais l'ounour lor font enversser
- 135 Et mettre l'envers à l'endroit
  Teil mahommet, dont orendroit
  Vous ai parlé. C'est grans meschiez,
  Quant vaillans hons n'est adrechiez
  De boin consseil, qui a voloir
- 140 D'ounour faire et de miex valoir,
  Et qui l'ounour li amonieste,
  Il a le cuer large et houneste,
  Volentiers au croire s'assent.
  Mais je di, quant en son cuer sent
- 145 L'ordure que cil li consseillent Qui dou sien embler s'appareillent,

Il n'est pas avisés ne sages, Qui aüse les maus usages; Car les malvais doit refuser,

- 150 Et si doit les bons aüser,
  Mais par ses mahommés desuse
  Hounour, et honte et blasme aüse.
  Et mal ait tel mahommerie,
  De lor pooir jà Diex ne rie;
- 155 Destruit soient et confondu
  Teil mahomet, par cui fondu
  Sont maint bien et remis con nois.
  En aucun hosteil en connois
  De teis que je vous ai conté,
- 160 En cui n'a hounour ne bonté,
  Ne veïr faire ne le puelent;
  Du bien et de l'ounour se duelent
  Et sont lié dou blasme et dou honte.
  Mais d'iaus ne veut plus tenir conte
- 165 Jehans de Condé chi endroit, Qui het les malvais si à droit, Car Diex les het et tout les héent Cil qui au siecle à nul bien béent.

152 B. use.



# LII

### DES CHARNEIS AMIS QUI SE HEENT 1.

Que li hons qui cope .i. sien membre,
Son corps deffait et deffigure;
Maint home voi qui s'esvigure

- 5 De ses charneis amis confondre Par couvoitise, qui fait fondre Mainte amour et mainte amistié, Et si nourist anemistié. Orguieus aussi qui s'i embat,
- 10 Qui amistié souvent abat,
   De tous pechiés li premerains,
   L'omme semont que souverains
   Soit de ses voisins et li maistre,
   Dont il fait grant haïne naistre
- 15 Souvent entre charneis amis, Dont maint à la mort en a mis Et au siecle desounouré.

Copié sur A. (fol. 166), collationné sur B. (fol. 93 v°).

Par tant doient estre hounouré Ami qui sont bien d'un acort,

- 20 Car quant hayne a et descort Entre chiaus qui sont d'un lignage, Mains sont douté de lor vinage Et mains amé et mains prisié, S'en sont legierement brisié
- 25 Et foulé, quant il lor sourt guerre.
  Par tant ne puet nus hons conquerre
  Hounour à ses amis abatre,
  Par guerroier u par combatre,
  U par avoir contre iaus plaidier.
- 30 Car chiaus dont il se doit aidier Piert au besoing, car il li falent; Lors puet bien savoir k'ami valent. Si com chieus qui ses membres colpe, Sa forche retaille et recolpe
- 35 Chieus qui ses amis desouneure;
  Il y puet bien perdre en une heure
  Hounour et terre et vie ensamble.
  Et pour ce vous di qu'il me samble
  Que nus ne peut hounour avoir
- 40 Qui pour couvoitise d'avoir Contre ses amis guerre esmuet; A un seul jour plus mettre y puet Qu'il n'i puist conquerre en .c. ans. S'uns hons ert le peril sentans
- 45 Et le honte qu'il y aquiert
  Et le damage qu'il se quiert,
  Jà à ce ne s'assentiroit,
  Car de son ami sentiroit
  La value queile puet estre.
- 50 S'ounour trop empire et son estre

Qui fait à ses amis grevance; Moult s'empire et se desavance. Et si meffait contre nature. Contre Dieu et contre droiture.

- 55 Maint grant seignour mal se percoivent En queil maniere il s'en dechoivent, Quant par lor orgueil se desroient Et contre lor amis guerroient. U par mauvaise couvoitise,
- 60 Qui lor cuers à mal faire atise Et tient lor cuers en ses loyens, Et aussi par mauvais moyens Qui entour les princes converssent Et le bien et le pais enverssent.
- 65 Nuit ne jour ne veulent ciesser Du mal accroistre et engresser, Si font les seigneurs desvoyer Et vers lor princes guerroyer, Dont il ont desounour et honte
- 70 Et, qui la verité en conte, Squvent grant perte et grant damage: Mais il ont maint consseil sauvage Dont mainte diversité font Et pais entr'iaus remet et font.
- 75 Teil moien soient confondu. Par cui remis sont et fondu Mains biens au siecle et mainte hounnours: Il traïssent les grans seignours Et lor font lor grant blasme faire
- 80 Et envers lor proismes meffaire. Quant pais font et il se racordent. Adont remembrent et recordent La folie et la desmesure, Le damage et la mespresure
- 85 Et che que par mal consseil fisent.

Dont li uns vers l'autre meffisent; Chiaus héent qui lor enortèrent Et qui le mal lor raportèrent. Certes, bien doit on chiaus haïr

- 90 Qui lor seignours veulent trahir. Bien les trahissent, à voir dire, Qui novieles d'anui et d'ire A iaus de lor proismes raportent Et qui la guerre lor ennortent
- 95 Encontre chiaus cui aidier doient.
   Si li seigneur bien regardoient
   A lor besoigne clerement,
   Quachier devroient erranment
   Teis trahïtours de lor hosteil,
- 100 Qui lor consseillent blasme teil Qu'il en ont à Dieu et au monde. Et Diex teis traïtours confonde, Qui de tele euvre s'entremetent, Dont entre amis descorde metent,
- 105 Où avoir doit pais et concorde.

  Jehans de Condé nous recorde

  Que n'est mie à droit de char nez

  Chieus qui heit ses amis charnez;

  De vraie amistié desnature,
- 110 Qui est donnée de nature. C'est uns lais nons quant anemi Fait haïne .i. charneil ami; C'est uns honteus canges et lais. Et atant la parolle en lais.





## Ш

#### LI LAIS DE L'OURSE '.



Amours; li cuers par li espris, Qui à droit l'estincele en sent A toute hounour faire s'assent

- 5 Et heit ordure et vilounie. En douchour change felounie Et orgueil en humilité; Amours par sa nobilité Et le vilain fait gentil estre,
- 10 Changier li fait son vilain estre, Et li fait gentilment tenir Son cors et hounour maintenir, Car elle l'affaite et le duist Et voie d'ounour le conduist.
- 15 Et ensement de l'ourse avient,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur A. (fol. 166 v°), collationné sur B. (fol. 94 v°). (Le Ms. B. reproduit ce dit une seconde fois au fol. 138.)

Car l'ourse delivrer couvient Anchois qu'ele ait porté son droit, Si vous conterai chi endroit De quel porture se delivre.

- 20 Une pieche de char li livre Nature, qui est bestournée, S'est li ourse à ce atournée Qu'au lechier son faon parfait. Veis chi un moult merveillous fait
- 25 De nature, qui en mainte œvre El monde diverssement œvre, Comment li oursse par nature Donne au lechier fourme et figure A son faon, qui en teil point
- 30 Naist que de figure n'a point.

  Amour œvre d'auteil offisce
  D'un homme mal courtois et nisce,
  De maintieng vilain et rubeste,
  Rude et mal entendant com bieste.
- 35 Puis que pris l'a en son demaine, Tout à tret le duist et le maine Et le tient si en son dangier Que son estre li fait changier Et son maintieng et sa maniere.
- 40 On en voit prouvance pleniere Souvent, qui y veut garde prendre, Et voit on teil l'amer emprendre Qui est de petit de valour, Qu'amours esprent de teil chalour
- 45 Et le vait si fort assaillant
  Que courtois le fait et vaillant;
  Car amours l'amant si efforche
  Que faire le couvient par forche
  Quanqu'il li plaist à commander.

- 50 Or me porroit on demander
  Pour coi c'est et comment avient
  Et li mauvès bons en devient.
  Boine amours est si noble teche,
  Si gentiex et de teil hauteche,
- 55 Que malvaistié ne puet souffrir; Qui à le vient son cuer offrir, Ele le netie et escure Que laide chose ne oscure Ne porroit dedens consentir,
- 60 Et si fait le cuer assentir
  A soi maintenir netement.
  Ensi fait vivre houniestement
  Les loyaus amans bonne amours
  Et les estruist en bonnes mours:
- 65 Et d'autre part, s'uns hons encarche A amer la plus poure garche Qui soit en un païs trouvée, Si iert il, c'est chose prouvée, Par li cointes, nés et polis,
- 70 Courtois, envoisiez et jolis, Et fera dou miex qu'il porra, Pour ce que miex plaire vorra A celi ù son cuer a mis. Penseis dont, qui bée estre amis
- 75 A biele et boene et riche et sage,
  S'il en amende son usage
  Et met tous maus en nonchaloir
  Et se paine de miex valoir,
  Car il veut que la bonne et biele
- 80 Oie de lui bonne nouvele,

57 le netie. — 62 B. font. — 63 bones amours, leçon contraire à la fois au singulier des verbes fait et estruist, et à la mesure. — 64 bonne mours. — 65-66 encharge: garce. — 79 et omis.

Et en tous lieus ù il sera, Tout adès au bien penssera Pour celi ù mise a s'entente, Dont de merci est en atente;

- 85 Car il seroit trop courouchiés Se par li li ert reprochiés Uns malcourtois et vilains fais; Por ce veut estre si parfais, S'il puet, que nouvele n'en oie
- 90 La bele dont il atent joie.

  Ensi n'est nus, s'il s'entremet
  D'amer et tout son cuer y met,
  Qu'il n'en amende durement,
  Comment qu'il ait obscurement
- 95 Sa vie par devant menée.

  Dont a sa penssée assenée

  Noblement qui devient amans

  Et vuet obeïr as commans

  D'amours. Qui li fait lige hommage,
- 100 Preu y peut avoir, nient damage,
  Tant a en li de biens planté.
  Qui a en son jardin planté
  Boen arbre, bon fruit en atent:
  Par tant pris celui qui entent
- 105 A servir boene amour loyal,
  Car en lui a vertu roya'.
  Qui hounour et noblece enorte:
  C'est uns arbres qui bon fruit porte.
  Par sa forche et par sa bonté
- 110 A maint homme en grant pris monté, Qui riens n'eüst valu sans li; N'a mie à bon conduit fali Cui bonne amours conduist et garde. Qui la valour de li regarde
- 115 Et y pense parfondement,

Tenir le puet pour fondement D'ounour, de pris et de vaillance, Car en li ne sai defaillance De nul bien; c'est vertus parfaite,

- 120 Qui l'ome en toute hounour affaite.
  L'ome nisce et mal entendant
  Fait sage et à hounour tendant,
  Par douchour et par bel atrait,
  Enssi com je vous ai retrait
- 125 Que li oursse fait son faon,

  Dont tant leche char et breon,

  Qui naist sans figure et sans fourme,

  Qu'à point par nature le fourme.

  Enssi amours par sa poissance
- 130 Donne au rude home connoissance Et l'agensist moult soutilment, Tant qu'il se maintient gentilment, Et si a beance à hounour.

Or ameis dont, grant et menour,
135 D'ounour loyal et vraie et fine,
Qui en vrai amant point ne fine:
Toudis ouniement y dure
Sans vilounie et sans ordure,
Sans fausseté et sans foiblece.

- 140 Teile amours est de grant noblece;
  Orgueil heit et ire et envie
  Et fait mener ouneste vie.
  De Dieu vient, de Dieu fu donnée,
  Qui sa poissance a ordenée;
- 145 Diex et amours sont d'un acort; Ce nous tesmoigne en son recort Jehans de Condé par raissn:

Nus ne puet la haute maison
De paradis pour nul avoir
150 Ne pour eil sans amour avoir.
Diex as vrais amans le pramet
Et chiaus en sa grant gloire met
Qui de cuer l'aiment finement.
Atant prent chieus lais finement.



# LIV

#### LI CONFORS D'AMOURS '

ons navrez a mestier de mire Pour metre à sa plaie onguement, Et li hons malades desire Santé et assouvagement;

5 Mais qui a amé longement Et des biens d'amours se consire, Moult plus desire aligement De ses maus c'on ne peüst dire.

Par bel regart, par douc atrait,
10 Amours l'omme premiers sousprent
Tout belement et tout à trait,
Si que ciex garde ne s'en prent,
Et puis de son jeu li aprent,
Car au cuer de son dart l'a trait,

15 Et par tant qui l'amer emprent, Ou il trait droit ou il mestrait.

¹ Copié sur B. (fol. 96), et collationné sur A. (fol. 167 v°). 1 mirre.—3 desirre.—6 consirre.—8 Que de ses maus c'on ne peut dire. J'ai adopté la rédaction du Ms. A.—13 oeil p. jeu.—14 le trait. Car en aventure se met,
Ou de bien ou de mal avoir,
Li hons qui d'amer s'entremet,
20 Ce puet on bien de fi savoir.
Tant ne convoite on nul avoir
Que la joie qu'amours promet;
Souvent tient on mençongne à voir,
Dont la dolours font et remet.

25 Si vous dirai comment avient.

Tés cuide estre amez ne l'est point,
Dont au cuer tés joie li vient,
Que sa dolours revient à point,
Mais de tant rest en piour point
30 Quant ce cuidier faillir couvient;
Quar ses maus à double le point
Quant de sa dame li souvient.

Quant cuidiers li est bestornez
Et amans trueve le contraire,
35 Ses cuers, qui est à ce tournez
Que d'amer ne se puet retraire,
Tel duel a, que ne set où traire
Dont il soit d'anui destournez
Et dont il puist confort estraire,
40 Et ainssi est mal atournez.

Dont se tourmente et se marvoie Et ne set qu'il puist devenir, S'esperance ne le ravoie. Grans meschiez li puet avenir, 45 Et pour ce li doit souvenir D'espoir, qui enseigne la voic,

 $24\ doubour.-27\ tel\ joie.-33\ A.$  Quant chieus cuidiers est bestourneis. --  $45\ A.$  Et trop celi.

Dont confors puet au cuer venir Par quoi de tourment se desvoie-

En amours n'a si bonne sente,
50 Pour chose je voie ne j'oie,
Que li amans adès n'assente
A manoir en espoir de joie.
Amans ensi son duel conjoie,
Car fins desirs li represente
55 Joie à venir, dont il s'esjoie
Et en a leesce presente.

Or vesci voie assez diversse, De joie et de duel d'autre part : Amours l'endroit souvent enversse,

- 60 L'un et l'autre à son gré depart.

  De çà duel, de là joie espart;

  L'un amant dresse, l'autre enversse,

  Par pou li uns de duel ne part,

  Et joie aveuc l'autre conversse.
- 65 Selonc les grans diversités
  Qu'en amours trueve fins amans,
  Il affiert, s'est necessitez,
  Au cuer qui est d'amours flamans,
  Qu'il obeïsse à tous commans
- 70 Et sueffre les aversitez, Si que cuer d'amie endamans Soit pitiez et humilitez.

Ainsi doit amours trouver fort L'amant qui à joie veult tendre; 75 En anui doit prendre confort Et doit preu et hounour atendre D'amours. Quant ele veult estendre Son pooir, ele a tel effort Que vers lui ne puet nus contendre; 80 Jà amans n'en ait desconfort.

Amans de fine amours espris
Doit bonement son pooir faire
De servir celi qui l'a pris,
Car il n'i peut de rienz meffaire.

85 Il amende tout son affaire,
Que de tous biens peut estre apris,
Et si le puet amours parfaire
En sens, en hounour et en pris.

Par tant ne sert nus en pardon
90 Qui ait mis son cuer en amours.
Se jà de merci n'avoit don,
Si n'en devroit faire clamours;
Ne s'i doit embatre cremours,
Car amours rent bel guerredon;
95 Cui ele estruit en bonnes mours,
Hounour li met en abandon.

Amant, ce devez retenir
Qu'ainsi c'orfevres l'or affine,
Ainsi fait amours contenir
100 Celui qui aime d'amour fine,
C'onques ne cesse ne ne fine
De lui faire houneur maintenir,
Jusques à tant que il define.
Devant tous le vueil soustenir.

79 A. vers li. — 98 l'orfevres (leçon incorrecte).





## LV

#### DE L'IPOCRESIE DES JACOBINS '.

C'est chose clere.

5 Li fils n'i porte foy au père
Ne li fille aussi à la mère;
Folie est fois:
Chascuns en fait mais ses buffois;
N'a forteresse ne defois

10 Où se retiegne.Po voi nului qui le maintiegneNe qui loyaument se contiengneSelonc raison.

Faussetez a bien sa saison,
15 Aveuc barat et desraison
Et tricherie.
Cestes ont partout seignourie,

<sup>&#</sup>x27; Copié sur B. (fol. 96 v°), collationné sur A. (fol. 168 v°).

Fois est partout si amenrie C'on n'en set point.

20 Li siecles est en mauvais point,
Quar on n'i fait mais riens à point,
Mais au travers:
Tant par est li siecles divers
C'on tourne l'endroit à l'envers.

25 Tous bestournez,
Est li siecles à mal tournez,
Ce devant derriere tournez.
Ypocrisie

Est au jour d'ui autorisie 30 Et partout loée et prisie; Chascuns l'avance, C'on ne parcoit sa decevance,

S'en voit on souvent la prouvance
Apertement.

35 Trop se maintient couvertement,
Dont mainte gent despertement
Souvent dechoit,
Car mains hons point ne s'en perchoit,
Dont souvent damage rechoit

40 Et moult grant perte.

Et ves en ci prouvance aperte

De la grant traïson desperte

Du gentil homme

Henry l'empereour de Romme

Henry, l'empereour de Romme, 45 Qui fu traïs, ce est la somme,

Vilainement;
On le set bien certainement
N'i a point d'adevinement.
Li mauvais lerres,

27 Le devant. — 32 A. sa delivrance (leçon inadmissible). — 38 mains hons. — 48 de davinement.

50 Li jacobins ses confesseres,
Li mauvais traïtres mordreres
Le venin mist
En l'oiste du cors Jhesucrist;
Ne sai où le hardement prist
55 Dont l'osa faire.

Hons de religious affaire,
Coment osa ensi meffaire!

Au sacrement,
Ou cors Jhesucrist proprement

60 Mist le venin, dont asprement

Morir couvint

L'amparagne Organs p'avint

L'empereour. Onques n'avint, Despuis que Diex en terre vint, Si grans meschiez.

65 En tous biens estoit adreciez
Et à Dieu servir adreciez
De sainte vie.
Par mauvaistié et par envie
Fu l'ame de son cors ravie.

70 Diex! quel dolour

De prince de si grant valour,

Qui haoit pechié et folour

En toute guise

Et amoit Dieu et sainte Eglise.
75 Par lui fust encor reconquise

La sainte terre;
Pour le saint sepulcre conquerre,
Le soudant fust alez requerre,
C'est ma creance:

80 En son cuer en ot grant beance; Chascuns doit de tel mescheance Moult dolanz estre. Vous n'oïstes ains mais de prestre, Qui deüst estre de saint estre,

85 Tel fait conter;

Li fais est lais à escouter, Toute l'ordre en doit on douter

Des precheours;

Car moult y a de trycheours

90 Et de fors vins grans buveours, Et Diex confonde Ceulx en cui faussetez habonde! C'est damage qu'il sont au monde,

Car il dechoivent

95 Maintes gens qui ne se parchoivent.

Maint desguisé denier rechoivent

Par le païs;

Par eulz est mains preudon traïs. Tés ordres doit estre haïs

100 Qui ainsi œvre.

Lor grans faussetés se descuevre, Car par paroles et par œvre Sont conneü.

Il ont grant glai lonc temps eü,

105 Or sont lor vilain fait seü De moult de gent.

Il decoivent maint negligent

Et assamblent or et argent

Et moult grant meule;

110 Il sourduisent le simple peule,

Et font passer parmi la geule

Maint morssel chier.

Il se meslent de preechier Et si deffendent de pechier

88 pecheours. — 99 A. hounis. — 110 A. Il sousduisent le menu peule. — 114 A. le pechier.

Et clers et lais
En cours, en places, en palais;
Mais ce est reprendemens lais,
Quant il reprendent
Nous et les autres qu'il aprendent,
120 Et il apertement mesprendent,
Ne point ne font
Ce qu'il dient; lor fais confont
Lor parole, ensement con font
Au feu la chire.

125 J'ai oï d'eulx moult de mal dire, Et Diex confonde, nostre sire, Tez ypocrites! Car il font moult d'œvres malites, Qu'en grant piece n'auroie dites.

Ce sont droit leu,

Qui de brebis font maint lait jeu.

Estaindre devroient le feu

Qui est espris

Par luxure et trop enaspris;

135 Mais j'ai par verité apris

Qu'en lor couvent

Voit on ardre ce feu souvent;

Qui feu alume contre vent,

De tant plus art.

140 Il vont faisant le papelart,
Si ont les cuers plains de mal art
Et plains de guille;
Si vont questant de ville en ville.
Mains bon bechet et mainte angille

Ont mis à fin,
Si ont beü de maint fort vin,
Et, sachiez, certain sont et fin

116 en plais. - 144 A. bequet.

D'autre mestier; De maint marcié sont couratier.

150 Encor plus il sont curatier Des mariages;

> Enquerant vont les yretages Et les muebles par les visnages, Et si font tant

155 Qu'il les vont ensamble metant.

Aucune chose en vont portant;

C'est bien à croire,

Ce puet bien estre chose voire.

Encor plus on les puet mescroire 160 D'autre couvine;

Ne sui pas cil qui l'adevine,

Mais tele en puet cheïr souvine

Qui puis relieve;

Si pou de chose petit grieve 165 Qui .i. grant mariage achieve.

Je di pour voir,
Une soupe ès pois puet avoir
A le fois pou cousté d'avoir,
Et son ami

170 Puet on retenir là parmi.

Et encor retenez de mi

Qu'à beginage

Ont il moult volentiers visnage;

Tout aussi envis con froumage

175 Chas mangeroit,
Uns d'eulz à elles mefferoit;
Obedience passeroit.
Lor filles sont,
Onques n'outrage n'i pensont,

167 S'une soupe. — 179 Le Ms. A porte de même penssont.

180 Mais souvent d'eles pitance ont.

Petit s'esmaient,

Car bien acroient et bien paient,

Ne jà tant que lor filles aient

Despourveü,

185 Ne seront .i. seul jour veü.
Plusour ont bien ce perceü,
Ce n'est pas fable.
Ypocrisie, anemiable
A Dieu et amie au dyable,

190 Tu les conduis;

Le pueple deçois et sourduis,

Tes sourduiseurs aprens et duis

En fausseté;

Le siecle en as ahireté.

195 Si ont pieça esté reté

De maint faus tour;

Il doient estre vrai pastour,

Mais il sont leu en simple atour.

Tu les escoles

200 En fais, en maintiens, en paroles, S'en deçoivent maintes gens foles Et de mout sages; Laissiez ont et fais et usages

Des apostles, à Dieu messages, 205 Cui il deüssent

> Poursievre au plus près qu'il peüssent, S'à Dieu servir les cuers eüssent.

En autre point Sont changié, quar Dieu n'aiment point 210 Cil cui ypocrisie point,

180 delez. — 188 amenuable. — 209 Diex n'aime point; leçon contraire au nominatif cil du vers suivant, et d'ailleurs indiquée par le Ms. A. et le sens.

La lor maistresse,
Qui est mauvaise et barteresse,
Fausse, traïtre, murderesse.
Mais ne di pas

215 Que il tiegnent trestout cest pas;
Aucun en vivent par compas,
Ce tieng je bien,
Sans barat et sans mal engien,
De ceulz ne veul dire fors bien.

220 Diex les consaut,
Car au siecle ont moult fort assaut,
S'en monteront de bas en haut.
Mais d'eulz po tiennent
Cil qui faussement se maintiennent

225 Et ypocrisie soustiennent, Qui les fait riches.

Les preudomes tienent pour niches, A cui ne plaist point tez serviches; Ceulz lo et pris,

230 Mais jà par moi n'iert biens repris
De ceulz cui deables a pris,
Ce vous affin,
Qui les menra à pute fin.
Et atant mon conte defin.

230 bien.



# LVI

#### DES VILAINS ET DES COURTOIS '.

De l'un ne puet on bien retraire; Et en l'autre n'a fors que bien. Il est voirs que nous veons bien

- 5 Tel qui le courtois contrefait, Qui l'est par dit et nient par fait, Mais ciex qui est courtois entiers, Il le doit estre en tous sentiers, Et li vilains doit parfais estre
- 10 En fais et en dis et en estre.
  Mais tés est des vilains parole,
  Qui ne set peser la parole
  Ne qui est vilains ne qui non.
  Il sont gent qui vilain ont non
- 15 Pour ce qu'en la ville demeurentEt là gaaignent et labeurent,Si les tient mains hons en despit ;

Copié sur B. (fol. 98 v°), et collationné sur A. (fol. 169 v°).

Mais se j'ai un pou de respit, Je dirai qui est vilains drois.

- 20 Bien nous monstre raisons et drois
  Que vilains vient de vilenie;
  Qui a la volenté ounie
  De vilounie dire et faire,
  Jà n'iert estrais de tel affaire,
- Que il ne soit vilains parfais,Li hons qui est de vilains faisEt de vilains dis ensement;Il ne peut avoir tenssementQue vilains puis ne soit nommez
- 30 A droit, puis qu'il est renommez De vilonnie qui l'aville. Mais s'il est uns vilains de ville, De courtois fais et de gentieus Nuit et jour faire talentieus,
- 35 Qui un tel home blasmeroit .
  Et qui vilain le clameroit,
  Il mesprendroit, ce m'est avis.
  Cils n'a en lui sens ne avis
  Qui l'ome courtois vilain nomme :
- 40 Car venu sont li gentil homme Par estre courtois et vaillant, Et qui va à bonté faillant Despitez doit estre et hounis, Pour ce qu'il s'est avilounis
- 45 Par vilounie dont il use;
  Gentillesce adosse et refuse.
  Mais s'il est hons de gentil geste,
  Qu'il ait gentil cuer et houneste.
  On li doit porter houneur double,
- 50 Puis que gentillesce en lui double.

Celui doit chascuns avanchier Et hounourer et essauchier; Et hons de nation vilaine Qui est vilains et qui vilaine,

- 55 Cielz fait de tous à despiter, Ne entour prodome abiter Ne doit; trop en puet mescheïr, Qu'il ne peut nule houneur veïr; Tant est vilains et fel et tristres,
- 60 Si doit estre par droit traïstres, Qu'il het gentillesce et hounour. Tel vilain ont maint grant seignour Par lor grant mauvaistié traï; De Dieu et du monde haï
- 65 Doient estre, ce vous creant,
  Vilain de tous biens recreant,
  Vilain redoublé et parfait,
  Par nation, par dit, par fait.
  Or m'enten, hons gentius ou frans,
- 70 Qui es ireus et non souffrans,
   Qui despites les autres homes
   Et par despit vilains les nomes :
   Rens moi raison de ta franchise,
   Dont vient et comment fu aquise?
- 75 Tout somes fait d'une matere, Et tout d'un pere et d'une mere, S'est la matere à tous commune, Fors tant que richesce et fortune A l'un plus que l'autre monté.
- 80 Si a li uns plus de bonté
  En son cuer et plus de noblesce.
  Uns autres a plus de foiblesce,
  De peresce et de couardie;
  Uns autres a chière hardie
- 85 Pour une grant besoigne emprendre;

Uns autres a bon cuer d'aprendre Du siecle maintiens et usages, Si est de sens naturés sages, Dont son avantage set querre

- 90 Et hounour et avoir conquerre, De quoi lui et ses hoirs amonte; Et d'autre part, qui le voir conte, Par pereche et par nicheté, Pert uns hons terre et hyreté,
- 95 De quoi lui et ses hoirs hounist Et son lignage avilounist; Quar si tost qu'avoirs i defaut, Nule gentillesce n'i vaut, Toute anientist et toute font;
- 100 Car la pouretez le confont,
  Et si veons pour son avoir
  Un vilain gentil feme avoir,
  Dont si hoir sont franc après lui,
  Encor ne soit il de nului,
- 105 Et de plus en plus afrankissent
  Puis qu'ainsi est qu'il enrichissent.
  Et si veons richesce aquise
  Par mainte merveilleuse guise:
  Par fausseté u par usure,
- 110 Par rapine ou par souspresure.

  Mais au jour d'ui n'i fait on force,
  Car tant com avoirs plus efforce,
  Tant est li hons plus avant trais,
  On lait aler tous ses faus trais.
- 115 Par le païs en voi tamaint En cui orgeus et beubans maint, Qui sont de grant estoc tenu, Qui ne sèvent dont sont venu,

Ou il ne le veulent savoir;

- 120 Et pour ce, qui regarde à voir, Toute franchise et gentillesce N'est fors qu'envieuse richesce; Il n'est gentillesce qui vaille Envers celi du cuer sanz faille.
- 125 Ci et aillours demoustré l'ai,
  Plusour l'ont oï clerc et lai:
  Bon fait estre riche et courtois;
  Ç'ai oï dire aucune fois,
  Qui riches est et il puet estre
- 130 De courtois et de gentius estre,
  Il doit à hounour parvenir
  Et moult doit on de lui tenir.
  De là vinrent les gentillesces
  Premiers: par les hautes prouesces
- 135 Des preus qui gentilment ouvrèrent,
  Dont le gentil non recouvrèrent.
  Par tant qui bien dist et bien œvre
  Et qui s'assent à la bonne œvre,
  Gentius et courtois est par droit,
- 140 Je le vons affi ci endroit; Et celui non de vilain done Qui à vilounie abandone Son cuer et le veult maintenir; Devant tous l'i veul soustenir.
- 145 Puis que les gentillesces vinrent Premiers par ceulz qui se maintinrent Vaillanment, bien moustre raisons Qu'encor soit nommez gentius hons Qui a de bien faire corage,
- 150 Jà soit il de poure parage; Et hons de haute extraction

De vilaine retraction, Vilains est sanz nule escusance, Quant vilounie a en usance.

- 155 Il sont aucun qui se reclaiment
  De grant gentillesce et qui claiment
  Vilains les autres entour yaus,
  Mais mieus vaut .i. bons pastouriaus
  Qui voie de bien faire tient,
- 160 C'uns fils de roy qui se maintient Ordement et vilainement. Et bien sachiez certainement, Par bien faire ou par fais hardis Gentillesce aquist on jadis,
- 165 Ainssi con on list ès ystoires
  De ceulz qui orent les victoires
  Et chacièrent lor anemis
  Tant qu'au desous les orent mis,
  Et terres et hounours conquisent
- 170 Et ainsi gentillesce aquisent,
  Mais n'est riens, ce tesmoigne voirs,
  Qui tant l'ait fait, c'om a avoirs.
  Encor ont li Roumain en us
  Qu'entr'iaus est gentius hons tenus
- 175 Qui qui soit nez par dedenz Romme:
  En la cité n'a si poure homme,
  Mais qu'il en soit estrais et nez,
  Ne li soit gentius nons donnez;
  Qu'à Romme ot jà si grant richesce
- 180 De chevaliers de tel prouesce, Qu'à lor subjection metoient Tous ceulx qui encontre eulz aloient. Tant ot en Rome, la cité, D'ouneur et de nobilité,

- 185 Que pour ce l'usage maintienent Que trestout pour gentieus se tienent. Dont pert bien ce que j'ai conté, Que gentillesce par bonté Vint premiers ; bien le prouveroie
- 190 Par maint point que g'i trouveroie Encore autre que n'aie dit, Mais atant vueil finer mon dit Et n'en parlerai plus parfont : Tout sont gentil cil qui bien font.

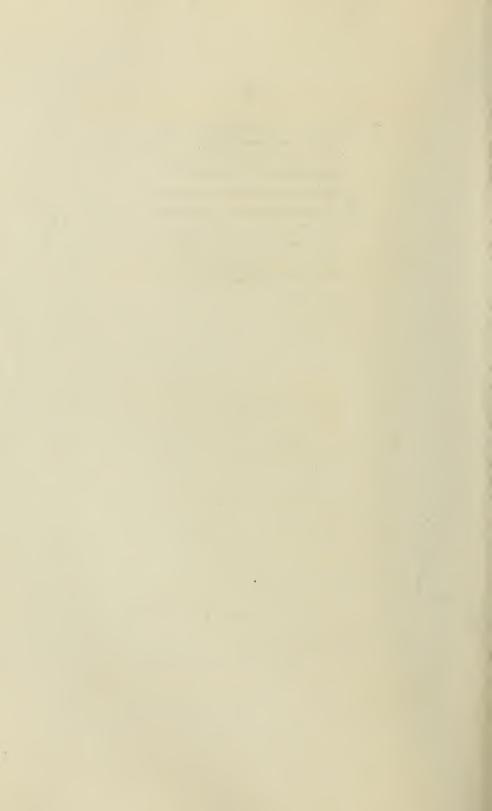



# LVII

### DU CLERC QUI FU REPUS DERIERE L'ESCRING '

nes gens sont qui anchois oient Une truffe, et plus le conjoient, K'une bien grande auctorité: Pour ce, truffe de verité

5 Vous vorrai ci ramentevoir, Si c'om le me conta de voir.

En Haynau ot une bourgoise, En une ville, assez courtoise, Plaine de jeu et de soulas,

- 10 K'amours le tenait en ses las.Dont ele fu et de son non,Ne vous veul faire nul renon,C'on le porroit teil part retraireOù il torneroit à contraire
- 15 Et en seroit plus grans criée. La bourgoise estoit mariée,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. fol. 171, B. fol. 106 v°. — Publié par Méon, dans les Nouveaux fabliaux et contes, t. I<sup>er</sup>, p. 165, d'après le Ms. de la Bibliothèque Impériale.

Si estoit bele et savereuse, Gaie, envoisie et amoureuse. Un jour en sa chambre aveuc li

- 20 Avoit un clerc cointe et joli, Si mangoient et si buvoient, Car viande et vin tant avoient Com il lor vint à volenté. Maint mot ont dit d'amours enté
- 25 Et bien pooient s'aaisier
  Et d'acoler et de baisier:
  Ne sai s'autre jeu y ot point.
  Si com il ierent en tel point,
  En la maison s'en vint atant
- 30 Uns biaus vallés et vint hurtant
  A la chambre. Li clers l'oï,
  Sachiés point ne s'en esjoï.
   « Dame », dist il, « que devenrai?
  En queil guise me maintenrai? »
- 35 « Amis », dist elle, « vous ireis
  Derriere l'escrin, si gireis
  Tout cois tant que raleis s'en iert;
  Je ne sai qu'il veut ne qu'il quiert. » —
  Derriere l'escrin chieus mucha,
- 40 Et li vallés moult fort hucha; La dame ens le lait à ce mot. Li vallés aveuc la dame ot Souvent privéement esté; Quant il a veü apresté
- 45 Ensi à boivre et à mengier, Il s'est assis, sans nul dangier. La dame poure chière fist, Car li jeus pas ne li soufist, Car conpaignon laiens avoit
- 50 Que li vallés pas ne savoit.— « Dame », dist li vallés adonques,

- « De vous teil chière ne vi onques, Vous saveis tant de nostre affaire Que boine chière devez faire. »
- 55 La dame atant se rapaisa; Chieus l'acola et le baisa, C'onques cele n'i mist defois; Teil vie ot menée autre fois Et plus avant un point loyé.
- 60 Assés ont but et donoié,
  T'ant qu'il lor agréa et plot;
  Mais au clerc durement desplot,
  Qui repus s'estoit et tapis,
  Et la chose qui li fait pis,
- 65 Ce est que le vallet veoit
  Qui deleis la dame seoit
  Et y menoit si grant donoi;
  Au cuer en avoit grant anoi.
  Tant ala que li viespres vint;
- 70 Li maris la dame revint En sa maison, car il ert nuis. Che fu au vallet grans anuis, Ki l'oï; mout s'en effréa, A la dame point n'agréa.
- 75 «Dame », dist chieus, «queil part irai? —
  Dist la dame: « Jel vous dirai,
  N'i sai chose plus profitable:
  Il a là drecie une table,
  Teneis vous y celéement,
- 80 Je menrai grant effréement Et vorrai mon mari tenchier, Tant que je le ferai couchier;

60 dosnoié et 66 mesnoit, dosnoi. L'insertion d'un s muet devant n est un fait habituel de la langue de l'époque; toutefois, comme il n'est pas établi en règle générale, je restitue les formes normales. — 72 grant.

Et quant point et heure en veés D'envoie aler vous pourveés. »—

- 85 Chieus se repust au miex qu'il sot. Li maris, à guise de sot, Hurta à l'huis hastéement. La dame ouvri iréement Et laidement le recueilli
- 90 Et par parolles l'acueilli.

   « Dont veneis, chaitis, dolereus,
  Mesceans et maleüreus?

  Vous n'iestes onques en maison,
  Si estes uns hons sans raison,
- 95 En ort usage mainteneis, Car de la taverne veneis, Si me laissiés toute jour seule. Honni soit vostre gloute geule! Alons dormir, il en est tans.»
- 100 « Bele suer, ne soyès hastans,
  Il me convient ançois mengier. » —
  Cele le prent à laidengier,
  Et chieus s'assist, si demanda
  A mengier et du vin manda,
- 105 Dont la bourgoise se courouche
  Et son mari forment en grouche.
   « Suer », dist il, « pour Dieu vous taisiés,
  Et par amours vous apaisiés.
  Honnis soit qui s'esmaiera,
- 110 Car chicus là trestout paiera. De nul hoste ne se gardoit,
  Son escrin enseignoit au doit,
  Qui adont estoit bien garnis.
  Li clers cuida estre escharnis.
- 115 Bien cuida que là le seüst Et qu'au venir veü l'eüst,

Si doute vers lui ne venist. Pour ce, ains que baston tenist, Issi fors et si s'en ala

- 120 Vers le bourgois et si parla:

   « Sire », fait il, « par le mort beu,
  Mal à point partiriés le jeu,
  Se chieus n'en paioit autretant,
  Qui là derriere est en estant
- 125 Deleis cele table apoyés. »—
  Or fu li bourgois avoyés,
  Qui en son osteil ot teis hostes.
  Bien pooient raire ses costes,
  Qui ensi du sien s'aaisoient,
- 130 Mais son ouvrage li faisoient.
  Il fu debonaires et frans,
  Car il estoit wihos soffrans;
  Tous cois fu, n'ot soing de meslée,
  Si a la besoigne celée,
- 135 N'a à iaus mot dit ne parlé,
  Et il s'en sont em pais alé.
  Ne di plus qu'entre iaus lor avint
  Ne conment la dame en convint;
  Ne fu mie trop entreprise,
- 140 Car du mestier estoit aprise:
  Vrais wihos estoit ses maris.
  Se ses cuers fu un pou maris,
  Bien le sot tout à point remetre;
  Point ne m'en couvient entremetre
- 145 De dire qu'ele respondi Ne coument ele s'escondi. Elle en sot si bien à chef traire, Que je atant m'en vorai taire.

121 Je laisse subsister cette forme mort beu, intermédiaire entre mort dieu et mort bleu (morbleu).





# LVIII

### POURQUOI ON DOIT FEMES HONORER !

Tout cil qui de femes mesdient, Et durement meserrent il, Ne courtois ne sont ne gentil

- 5 Qui en dient laide parole, Con male con soit ne con fole: « La femme est du tout bestornée Et à tout mal faire atournée, Par aucune male fortune»;
- 10 Que tant de biens nous en fist une Que des autres, à voir conter, Doit on tout le mal mesconter Ce fu la beneoite virge, De l'eschequier la vraie firge,
- 15 Dont li dyables fu matez; Car par son fruit fu rachatez Adans et sa lignie toute

<sup>&#</sup>x27;Copié sur B. (fol. 101 v°), collationné sur A. (fol. 172). 6 A. que soit. — 10 A. Car tant.

Et fu la forteresce estoute D'ynfer deffremée et brisie.

- 20 Ne porroit trop estre prisie La dame qui ot tel merite, Qui conchut du saint esperite; Virge conchut, virge enfanta. Pour cele dame, en cui tant a
- 25 D'ouneur, de hautesce et de gloire, Que, se tout li clerc qui sont ore Et cil qui sont alé à fin, Qui plus furent en grant sens fin, Estoient auné ensamble,
- 30 Ne porroient il, ce me samble, Et s'est voirs, dire le centisme De la grant dignité hautisme,— Pour cele precieuse gemme Doit chascuns hounour porter femme.
- 35 Qui le desouneure, il s'empire, Quar nus ne doit femme despire, Quele que soit ne quel usage Qu'ele maintigne, ou fol ou sage. Un arbre voit on bien flourir,
- 40 Dont on voit mainte flour perir Et les autres à bien atournent; Ainsi maintes femes bestornent (Dont c'est meschiez, ce vous di bien), Les autres adrescent en bien,
- 45 Ensement que Diex le consent.
   Quant femme à mal faire s'assent,
   A nous n'en affiert fors du taire;
   Mais or sont gent de si pute aire
   Nes des bons ne pueent il dire
- 50 Nul bien, ains en veulent mesdire.

Mesdisans, plains de felounie, Qui de feme dis vilounie, Car te recorde et te ramembre Comment furent fourmé ti membre.

- 55 En femme presis ta figure, Là presis vie et norreture, Dedens son ventre te porta, Au naistre pou se deporta, Qu'ele en souffri dolour amere.
- 60 Pour ce que feme fu ta mère
  Et que nouris fus de son lait
  Ne dois dire de femme lait;
  Pour li affiert que les deportes
  Et que pais et houneur leur portes.
- 65 Se tu pensoies que ce monte Quant mal en dis, tu fais ton honte, Et plus qu'eles te desouneures; Quant bien en dis et les houneures, Hounour y a et ton devoir
- 70 Paies, et bien saches de voir, S'el en fais que forment y peches Et droite nature depeches. Pour porter compaignie à home Fu femme faite, c'est la somme;
- 75 Diex ne le fist mies en vain, Si c'on list d'Adan et d'Evain. Diex fist qu'Adam soumes sousprist, Si dormi et Diex en lui prist Une coste et femme en crea;
- 80 A Adam plot et agrea.

  Quant regarda la compaignie

  Que lui ot Diex acompaignie,

  Ces mos en dist, que bien dire os:

- « Cist os si sont fait de mes os
- 85 Et ceste chars de ma char faite. »
  Si y couvient amour parfaite;
  Uns hons père et mère laira
  Et vers sa femme se traira,
  S'ierent en une char dui cors.
- 90 Et ce tesmoigne li recors
  De la bible, c'est chose ferme,
  Et sainte Eglize le conferme;
  Bien pert quant .i. hons fenme espouse,
  Ce n'est mie fait par woisouse.
- 95 Or soit de Romme li maris
  Et la femme soit de Paris,
  Père et mère et amis lairont
  Et à une corde trairont,
  Et c'est une raisons commune.
- 100 Par tant, qui des femes aime une,
  Et soit espousée ou amie,
  Toutes autres, n'en doutez mie,
  Doit hounourer pour cele seule,
  Ne n'en doit geter de sa geule
- 105 Vilain mesdit, ou trop mesprent.
  Car, si con raisons nous aprent
  Et bien le tesmoigne nature,
  D'une char et d'une faiture
  Sommes fait et d'une matere,
- Si affiert que chascun apere,Ou nous issons de droite voieDe raison, dont mains hons desvoie.De feme dist on mains despis;Car chascuns prent la chose au pis.
- 115 S'une femme est jone et jolie, Qui mete son cors à folie, Et soit de mal faire escriée, De li fera plus grant criée

Que de .xx. bonnes ne doit estre ;

- 120 De lor bonté et de lor estre
  Jà si grans renons ne sera,
  Et ainssi li maus passera
  Le bien au mal entendant monde,
  Par la mauvaistié qui habonde
- 125 Ès mesdisans de mal apris.

  Par iaus n'ert jà li biens repris,

  Mais au mal dire se deportent

  Et les males nouveles portent,

  C'onques ne cessent ne ne finent,
- 130 Et sour les femmes adevinent Et les acusent et diffament, De coi a maintes gens les blasment Sans raison et sans lor deserte, J'en ai veü prouvance aperte.
- 135 De quoi c'est à eles meschiez
  Et à ceulz oribles pechiez
  De cui teles paroles issent;
  Il les mourdrissent et traïssent,
  Car en vivant sont martiries
- 140 Et sans lor deserte empiries
  Au monde, mais à Dieu amendent
  Se cele souffrance en gré prendent,
  Car Diex lor doit à penitance
  Atourner cele mesestance.
- 145 Or soit c'une femme mesface
  Et par la force d'amours face
  Ce que ses amis li requiert,
  Qui par son engien le conquiert,
  Or regardons, selonc droiture,
- 150 Le fort de tele creature. On puet par engien depecier

Dur marbre, fer, cuevre et acier; Quant il est une jouvencele Gracieuse, plaisans et bele,

- 155 Il seront il .xx. ou il trente, Chascuns aura à li entente Et si vorra s'amour aquerre Et ne cessera de tour querre Comment il s'en puist solacier
- 160 Et le cuer de li enlacier.
  Chascuns y quert à bras tendus
  Et a pour li ses las tendus,
  Chascuns dist qu'il muert et devie
  Et que pour li perdra la vie,
- 165 S'il n'a de li secours briément;
  Et ainssi la pressent griément.
  En souspirs, en larmes, en cris,
  En messages ou en escris,
  En maint fort penser li convoient,
- 170 N'est merveille s'il le desvoient;
  Et li auquant par tricherie,
  Par fausseté, par sorcherie,
  Ou par lais tours dont s'entremetent,
  Si font tant qu'au desous le metent
- 175 Et de son cors le deshouneurent;
  N'est pas merveille se deveurent
  .xx. leu ou .xxx. une brebis.
  Tez y a qui n'en pueent pis
  Faire, si se vantent de li
- 180 Pour ce qu'il ont à li failli;
  S'a la feme le cuer moult fort,
  Qui puet eschaper par effort
  Et qui tous ces perilz trespasse.
  Diex li otroit houneur et grasse;
- 185 Ele fait de tous à prisier, Quant ains nus ne le pot brisier

Ne faire verser ne cliner; Tous li mons le doit encliner, Quant à bien faire est aclinée

- 190 Et est si com ors affinée,
  Qui a esté en la fournaise.
  S'il est une femme mauvaise,
  Qui de mauvaistié veille user,
  Celi ne veul pas escuser;
- 195 Je le lais pour tele qu'ele est, Au blasmer ne sai nul conquest. Assez y a de desgisées, Jà par moi n'ierent escusées, Mais as bonnes me veul tenir,
- 200 Que je voi le bien maintenir.

  Je di par devant toutes gens,

  Que c'est tresors moult biaus et gens

  De bele et bone et sage dame,

  Et Diex li gart et cors et ame,
- 205 Et celes qui si faites sont, Quar je di de Dieu lor grasce ont, Dont lor cuer sont en bien fondé. Ci nous dist Jehans de Condé, Que pluisour sour les femmes truevent
- 210 Qui lor mauvaistié lor repreuvent Et de lor biens se taisent coi; Mais bien vous ai moustré pour coi. Chascuns lor doit houneur porter Et de lor meffais deporter,
- 215 Que fais n'en soit vilains mesdis; Et ci endroit fine mes dis.

=6 000 3





# LIX

#### LI DIS DU PAPEILLON '.



Que folie celui sousprent
Qui par autrui ne se chastie;
Grant traïson li a bastie

- 5 Ses cuers de folie souspris.
   De ceste folie sont pris
   Maint prince trop desconseillié,
   Dont li pluisour sont essillié
   Par le mauvais conseil qu'il croient,
- 10 Dont de bien faire se recroient; S'en voit on maint, ce vous affin, Prendre assez desguisée fin, Et li autre qui après vienent Et qui par escheance tienent
- 15 Lor terres, moult mal garde i prendent, Mais plus apertement mesprendent Que li premiers. Souvent avient,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur B. (fol. 103 v°), collationné sur A. (fol. 173). 10 de mal fere. — 15 lors.

Ne du meschief ne lor souvient Qu'aus autres virent avenir,

- 20 Ou ne lor en veut souvenir,
  Tant sont du deable enchanté;
  Quar tant qu'en iaus sentent santé,
  Il ne criement ne Dieu ne mort,
  Ne lor cuers point ne se remort
- 25 Du mal faire pour riens c'on voie, Mais chascuns de plus plus desvoie; S'ont veü les meschiez apers Des autres et les fais despers, De quoi chastier se deüssent,
- 30 S'en lor cuers tant de bien eüssent; Qu'en pou de tans avons veü Qu'à maint prince est trop mescheü Et sont mort de mort moult sauvage. Li deables en son servage
- 35 Les tient, qui ne les lait recroire
  Du mal faire et du bien acroire,
  Jusque tant que Diex prent en cure
  Lor fais, s'en prent vengance oscure,
  Dont souvent nous enseigne et mostre,
- 40 Par maint example et par maint mostre, Qu'il est sour tous sires poissans, Qui vorroit est recounoissans Ses fais et sa droite justice, Car droiturierement justice
- 45 Et fait droiturier jugement.
  Voirs est qu'il lait bien longement
  Vivre le mauvais et regner,
  Et quant ne se veut rassener
  A droite voie de bien faire,

<sup>22</sup> que yaus. — 35 laist. — 41 Qui est. — 45-46 qu'il fait bon longement veoir le mauvais.

- 50 Ains empire adès son affaire,
   Du tout le destruit et confont,
   Et ses pooirs à un cop font
   Par mort angoisseuse et desperte,
   De mescheance si aperte,
- 55 C'on puet dire sans aligance
  Que ce est de Dieu la vengance.
  Or a on veü escheïr
  Que Diex consent à mescheïr
  A tel homme qui a grant plainte,
- 60 Dont on recorde bonté mainte Et a grasce par tout le monde Pour le bien qui en lui abonde, Si se merveille on comment Dieus Consent qu'il en avient tez dieus
- 65 Et tez meschiez et tez damages, Si en dist on maint mos sauvages. Mais Diex, qui a tout en sa garde, Qui droiture et raison regarde Et qui loial jugement fait,
- 70 Ne consent avenir nul fait Sans droite cause de raison. Le compas, le point, le saison Set de ses fais et le droite heure Et droiturierement labeure,
- 75 Et set l'uevre si à point prendre Que nus ne l'en porroit reprendre Qui sauroit la droite occoison. Mais savoir ne peut carnez hon Ses secrez ne ne doit savoir.
- 80 Car ne puet fors raison avoir En chose qu'avenir consente, Encor soit ce que on ne sente L'ocoison. A ce bien s'acorde

- Davis, qui ou sautier recorde

  85 Que Diex est juges droituriers,
  Fors et souffrans. Tés labouriers
  Fait à douter et à cremir,
  Car nus ne se puet escremir
  Contre lui : tout set et tout voit
- 90 Et chascun guerredon pourvoit Selonc ce qu'il a desservi, Soit qu'il l'ait mal u bien servi; Selonc ce la merite atempre A chascun, ou soit tart ou tempre.
- 95 Diex est droituriers et droiture Aime, ce nous dist l'escripture Du sautier; Davis nous tesmoigne En pluisours lieus ceste besoigne. Par tant s'il meschiet aucun homme
- 100 Que li païs en bien renomme,
  De ce nous devons taire coi,
  Car Diex set bien raison pour coi
  Tel chose à avenir consent,
  Quar tout voit, tout ot et tout sent,
- 105 Tout set et tout puet, c'est sans doute, S'est folz qui son pooir ne doute. Car quant il a tant enduré, Com il li plaist, l'homme aduré En mal faire et fol et despert,
- 110 Si le confont tout en apert,
  Si que ses pooirs du tout chiet,
  Et à tez y a si meschiet
  Que tous li païs s'en merveille
  Et s'esbahist de la merveille,
- 115 Et si ne s'en chastie nusPour ce fait, ne gros ne menus.Les gens les papeillons resamblent,

Qui à la lumiere s'asamblent Et si se fierent ens et ardent :

- 120 Nient plus li homme ne regardent A nul meschief qu'avenir voient A ceux qui folement forvoient, Ains le sievent comme musart, Si com li papeillons qui s'art.
- 125 Ci a poure comparison

  Quant en tel point est maris hon,

  Qui doit avoir memoire et sens

  Et raison, si met son assens

  A soi poursiuvre en fol usage
- 130 Et en fole vic et mal sage.

  Par foy, bien maine vie fole

  Qui l'ame detruit et afole,

  Et bien souvent, c'est vrais recors,

  Veons qu'aveuc ce pert le cors
- 135 Mains hon, cui Diex ne puet soffrir Plus envers lui à mesouffrir, Ne pour meschief qui lui aviegne, Petit voit on qu'il en souviegne As autres; ce est grans meschiez.
- 140 Trop les a enchantez pechiez,
  Et de si fais veons nous maint,
  En cui folie et orgeus maint,
  Que nus chastier ne les ose
  Ne blastengier, c'est vraie chose,
- 145 Quar fors qu'à folie n'entendent Ne à nul bien oïr ne tendent, Ains en font chière felounesse; Plus sont dur que ne soit asnesse C'on point avant de l'aguillon.
- 150 Ci faut li dis du papeillon.

119 A. et s'ardent. - 125 Propre? - 135 Mais hon.





## LX

#### LI DIS DU SINGE 1.

n voit merveilles avenir

Et le siecle tel devenir

Que chascuns s'en doit merveillier,

Les pluisours veons traveillier

- Du siecle destruire et confondre;
  De jour en jour le voit on fondre,
  Dont des bons doit estre haïs.
  S'uns hon s'en va hors du païs
  Et demeure .ij. mois entiers,
- 10 Ançois que finés soit li tiers,
  S'il revient, les usages trueve
  Moult changiez, c'est apparans prueve.
  Li ancïen qui se soloient
  Counoistre et qui par tout aloient
- 15 Pour yaus en grant houneur acroistre, Cil ne le veulent plus counoistre; Tant ont au siecle conversé

<sup>1</sup> Copié sur B. (fol. 105), collationné sur A. (fol. 176 v°). 13 qui ce; je corrige d'après A. — 16 A. ne se sevent (leçon plus convenable). Qu'il le voient si reversé, En fais, en maintiens et en estre,

- 20 Qu'il ne sèvent que ce veut estre. Les jones gens qui ore vienent Desguiséement se maintienent; Chascuns se despointe et deffait Et le hyraudois contrefait,
- 25 Et si ne cesse d'aviser
  Comment il se puist desgiser.
  De dras fait on diverses tailles,
  Decopures et entretailles,
  Et jadis, qui telz dras vestoient,
- 30 Tout pour hiraut tenu estoient;
  Or les vestent gros et menu.
  Divers usage sont venu
  En avant et grandes chipoues,
  Grandes chières et grandes moues.
- 35 Aucun s'en vont parmi la ville Tournée au travers la coquille, Si qu'ele revient droit sur l'ueil, Ne ne daignent, par fin orgueil, Regarder fors qu'en biscorgnet,
- 40 En contrefaisant le borgnet; Ce lor samble grans mignotise. Plain sont d'orgeilleuse cointise Les gens qui ainssi se deffont, En cui mesure faut et font.
- 45 Or sont venues en avant Courtes manches à bec devant, Trop estroites parmi les bras, Et si decope on les bons dras

18 Qui ne voient. — 26 peust. — 27 divers tailliez, et au vers suivant entailliez (j'ai corrigé d'après A.). — 32 usages. — 33-34 A. cipouues: mouues. — 36 A. lacopille.

Par grans bendes et par quartiers.

- 50 Je croi, qui les laissast entiers, Miex vausissent à mon avis, Mais chascuns fait à son avis: Les dras depechent et deveurent Et li membre Dieu nu demeurent,
- 55 C'om ne lor en fait nule aumosne.
  Grant chaperon à loy de moisne
  Ont lor cours à coquilles lées,
  Dont les espaules afeulées
  Sont et, par devant, la poitrine.
- 60 Chascuns veut selonc sa doctrine
  Son mestre avoir, qui le desguise
  A son vouloir et à sa guise,
  Ou grans i seroit li debas.
  Li autre se çaignent si bas
- 65 Que la couroie est sus les rains.

  Ne sai que c'ert au daerrains,

  Selonc les manieres muables

  C'on voit planieres et coursables,

  Qui monteploient nuit et di,
- 70 Dont le disime pas ne di ; Et si veut chascuns contrefere Tantost ce qu'à l'autre voit fere. Si tost qu'aucun a avisée Aucune chose desgisée,
- 75 La samblance fere en vorra Au plus près qu'il onques porra, Ausi comme li singes fet, Qui tout ce qu'il voit contrefet

<sup>52</sup> Cette répétition de avis à la rime est, d'après mes notes, dans les deux manuscrits; je suppose toutefois que la rédaction primitive portait à son devis.—57 A. copilles.—58 A. afulées.—64 A. chaindent.—71 chascun.—77 le singe.

Au miex qu'il y puet assener.

- 80 Gens qu'ainsi veons demener En maintiens et en paremens, C'est bien propres comparemens Au singe, qui a .ij. manieres A ceste samblance plenieres.
- 85 Il est plains de moues premiers, Et aprês il est coustumiers De contrefere ce qu'il voit, Se pooir du parfere avoit. Pour ce dist Jehans de Condé,
- 90 C'on voit trop le siecle habondé, Entre poures et entre riches, De chières sauvages et niches, De quoi on voit chascun parer. Pour ce au singe comparer
- 95 Veul tez gens qui tiex œvres font Et qui l'un l'autre contrefont. Si n'i a vilain ne bergier, Qui ne veulle sans atargier Avoir boutonnées les mances
- 100 De soie, et autres contenances Fere, com il voit genz d'ounour; Ce voient bien grant et menour. Par foi, soie est bien avillie, Qui à tel honte est essillie,
- 105 Et les desgisances sont villes Que veons as bours et as villes, Qu'il n'i a si vil chavetier Ne nul chaitif d'autre mestier, Qui ne se despointe et orgueille
- 110 Et qui desguiser ne se veuille Ausi con feroient gens d'armes.

Plourer puissent à chaudes larmes De lor orgueil tel ribaudaille : C'est grans despis quant tez merdaille

115 Veulent sivre les bones gens.
Li siecles est moult negligens
Et plains d'outrage et de desroy;
Il n'i a mais tenu conroy,
Et de plus plus diversefie;

120 Si m'en tairai à ceste fie
Et lairai chascun convenir.
Ensi que siecles puet venir,
Viengne, car il n'en puet el estre,
Se ce n'est par le roy celestre,

125 Cui il en plaise à entremetre Qu'en autre point le veulle metre. Or li prions qu'à lui finer Nous laist et vraiement finer.

114 tel.





# LXI

#### DES MAUVAIS USAGES DU SIECLE 1.



u siecle a mains maintiens sauvages; Encor voit on plus ès corages Qu'ès maintiens de diversité. Trop torne en grant perversité

- 5 Li siecles et en grant ordure, Et s'en tel point longuement dure Et li maus soit ensi montans Que je l'ai veü de mon tans, Je ameroie miex assez
- 10 Estre de vie trespassez

  Que vivre, si aroie droit.

  Du siecle dirai ci endroit,

  Qui est sauvages et divers,

  Et li endrois mis à l'envers.
- 15 Les œvres moult bien en aperent, Car les gens au jour d'ui se perent De tez choses, au dire voir,

Copié sur B. (fol. 106), et collationné sur A. (fol. 177 v°).
 A. à grant. — 6 Et en tel. — 7-8 montemps: temps.

Dont il solissent honte avoir. Tant y a de cuers merveilleus

- 20 Et despiteus et orgueilleus,
  Qu'il n'est mais nus qui souffrir vueille,
  Mais par fin despit tant s'orgueille
  Mains hom, que nul autre ne prise,
  Car sa volentez est esprise
- 25 D'orgueil, qui a fait maint mal faire.
  Li siecles est de tel afaire
  Que cieulz qui puet faire le pis,
  Plus de lais fais et de despis,
  Cieulz est tenus bachelereus
- 30 Au dit des gens et vigereus.

  Le mal convenra comparer,

  Dont les pluisours veons parer —

  Ha, Diex! com mauvais parement! —

  Si ara chier comparement
- 35 A l'ame qui le conparra,
  Si chier que sanz fin y parra.
  Ces lais fais font orgiex et ire,
  Que chascuns veult estre plus sire
  Que ses voisins, et par envie
- 40 Mains maus au siecle se renvie; Si fait maint home devier Envie par son renvier Et fait fere mainte omecide. Et que puet on dire d'accide?
- 45 C'est autant que male peresce,
  Qui tient maint cuer en tel destresce
  Que n'entent point à Dieu servir,
  Si le fet accide asservir
  Au deable et à son ouvrage.
- 50 Hons accidieus n'a courage

D'oïr les biens nis recorder; Car dyable, qui encorder Le veult de sa mauvaise corde, De tout bien fere le descorde.

- 55 Après que dirons d'avarisce?

  Tant de gens a en son offisce

  Que ce n'est se merveille non,

  Et moult de gens de grant renon:

  Cardinal, evesque et abé, 1
- 60 Et maint autre sont en abé
  De prendre l'argent et haper,
  Si ne leur puet riens eschaper,
  Si tost qu'as mains tenir le peulent;
  Par leur couvoitise user veulent
- 65 De simonie apertement.

  Clergie œvre despertement

  Par avarisce et couvoitise,

  Qui maint cuer à mal faire atise.

  Que font prince, roy, duc et conte
- 70 Et chevalier, qui voir en conte?
  Il desrobent la poure gent
  Tout par couvoitise d'argent;
  De tolle et de rapine vivent
  Et en mal fere adès s'avivent
- 75 Et tant font de desperssitez,
  De malz et de diversitez,
  C'on ne les ose nis reprendre;
  Or les laissons assez mesprendre.
  Et que fet li peuples moyens?
- 80 Laciez les a en ses loyens Avarisce et si les justice Qu'en leur cuers tous biens apetice.

<sup>51</sup> A. D'oïr neis le bien recorder. — 59-60 abbé: abbé. — 63 peuent. — 79 le peuple. — 82 tout bien.

Si veons qu'au jour d'ui avient Que chascuns usuriers devient;

- 85 Qui ne le fet ouvertement,Si le fet il couvertement,Car nous veons en mainte guiseMaint marchié ù usure est quise.Et que fet li peuples communs?
- 90 Barretères devient chascuns,As villes dehors et as bours,Où il vienent de leur labours,Si se meslent de gent sousprendre,De mal ouvrer, de chier pris prendre.
- 95 Ainsi ne fet mès nus reison,
  Ele n'a ne temps ne saison.
  Or parlerons de gloutonnie,
  Qui est presque par tout onnie,
  Qui veut tous les biens engouler,
- Si ne se puet nus saouler;Toudis agloutonist sa geule.Com plus de bien l'un jour engeule,Tant est plus gloute l'endemain.Engouler veut et soir et main,
- 105 En autre chose n'a sa cure.
  Or vous parlerai de luxure,
  Dont tante chars est enflamée,
  Qui dame est as pluisours clamée,
  Car ele enflamme cuer et cors.
- 110 Par le monde, de tous les cors, Fet ardoir et bruïr sa flamme, Dont hommes et fames enflamme Si qu'il ne criement Dieu ne honte; Si honteusement les ahonte

<sup>84</sup> usurier. — 88 en usure. — 89 le pueple. — 92 il rivent. — 107 char.

- 115 Luxure, qui maint cuer endame,
  Dont souvent destruit cors et ame.
  Ainsi li .vij. mortiel pechié
  Ont partout le siecle entechié
  Et les gens prises et ataintes,
- 120 Si que les vertus sont estaintes, Qu'eles n'ont clarté ne lumiere. Tant a tenebres et fumiere Au siecle qu'il fet à despire, Et sachiez qu'encor est il pire
- 125 .x. tans que ne puisse conter; Ennuis seroit de l'escouter, Dit verai des mauvais usages Des gens foles, non mie sages, C'on ne puet dire cil ait sens
- 130 Qui à mal tourne son assens; De tiex veons moult, clers et lais; Et atant mon dit fine et lais.

117 les .vij. mortiez pechiez. — 118 entechiez.





## LXII

### LI DIS DE PORTEJOIE '

Li dit qui sont plesant et court;
C'est entremés biaus et courtois
De conter aucun serventois

- 5 Devant prince puissant et riche, Et je, qui serf de tel serviche, Di par devant grans et meneurs, Que tant fait à prisier houneurs C'on n'en puet le pris esligier;
- 10 Ce puet on prouver de legier. Prenez garde à .i. vaillant homme, Cui prouesce et valeurs renomme En tous les lieus où il sourvient; Si bien y affiert et avient,
- 15 Que chascuns en maine liesce; Pour l'ouneur et pour la prouesce De lui chascuns se resjoïst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur B. (fol. 107), collationné sur A. (fol. 177 v°). 1 Biaus. — 2 Les dis. — 3 biel. — A. a court. — 9 C'on ne. — 12 valeur.

Et sa venue conjoïst; Et bien samble, qui le regarde,

- 20 Qu'il ne doie avoir le jour garde De mal qui li doie avenir; Et encor, par le souvenir D'un preudomme ou par le parler, Jà soit ce venir ne aler
- 25 Nus par devant lui ne le voie, Soit en l'ostel ou soit en voie, S'ont li pluiseur en eulz creance Que il ne leur puet mescheance Avenir le jour. Plus enquore
- 30 Vous en dirai que n'ai dit ore : Car se de vie est trespassez Li preudom .c. ans a passez Ou plus, qu'il n'eüst vie en cors, S'en est si plaisans li recors
- 35 Pour la valeur de lui eslite,
  Qu'à chascun plest tant et delite,
  Qu'en la gracieuse memoire
  D'un preudomme prent on tel gloire
  Qu'il samble qu'il soit enquor vis,
- 40 Et si est à pluiseurs avis
  Que là où l'en parle de lui
  Avenir ne puet mal nului.
  Ainsi com l'en list ès ystoires
  Des grans houneurs et des victoires
- 45 Des chevaliers preus et hardis
  Qui au siecle furent jadis,
  Quant on en recorde une geste,
  Moult de genz en ont si grant feste
  Qu'il samble qu'il voient ceulz vivre

<sup>30</sup> A. Vous en dirai n'aie dit ore. — 41 A. Que là on parole de lui ( $l\hat{a}=l\hat{a}$  où). — 48 A. en font.

- 50 Que leur grans valeurs fet revivre.

  Par samblant or povez oïr

  Com preudom fet à conjoïr,

  Qui devant soi le voit present.

  Ne sai nul si riche present
- 55 C'on puist presenter en ostel, Que de preudomme de los tel, Que il est en houneur parfais Par maintien, par dis et par fais, Si qu'en tous liex où il repaire,
- 60 Il enlumine le repaire,
  Si com li solaus ou la lune
  Et i porte joie commune,
  Car chascuns qui le voit s'esjoie.
  Pour ce apele portejoie
- 65 Le preudomme, c'est biaus sournons, Çar sa valeurs et ses renons Font en pluiseurs liex joie avoir Ceulz qui l'oent ramentevoir. Dont doit bien li cors de lui plere
- 70 Qui de tous biens donne examplere; C'est enssi c'uns dieus terriens. Je di, c'est dons celestiens Que Diex donne à l'ome et consent, Qu'il a tel grasce et qu'il s'assent
- 75 A soi noblement maintenir,
  Et si veut soir et main tenir
  Ceste voie sans issir fors.
  Ses cuers est vertueus et fors,
  Qui si est parfès et entiers.
- 80 Bons est à tenir teis sentiers,

50 grant valeur. — 53 A. devant lui. — 63 le soleil. — 65 biau sournon. — 66 valeur et son renon. — 69 lecors. — 72 don. — 73 et conssent à l'ome. — 77 hors. — 78 son cuer. — 80 li sentiers.

Et bien se doit haus hom pener Qu'il puist à tel voie assener; Car prince qui sanz houneur vit, Il fet pourement son pourfit.

- 85 Qui d'omme sans houneur parole, Tant desplest as gens la parole, Que li uns sus l'autre le boute, Et cuident li auquant sanz doute Qu'en tout le jour biens n'avenra
- 90 Où l'en de lui conte tenra.
  Atant du mauvais nous taisons,
  Il n'en est du parler saisons;
  Mès pour ce en tien as bons conte
  Qu'il aient du mal fere honte
- 95 Et se painent d'ouneur aquerre, Que par bien fait couvient conquerre. Car ce dist Jehans de Condé: Chieus qui a cuer d'ounour fondé, Il a grasce à Dieu et au monde
- 100 Pour le bien qui en lui habonde.

  Car preudom c'est riches tresors;

  Tout ensement comme fins ors

  Est en la fournaise affinez,

  Aussi est il enluminez
- 105 D'ouneur et de bonnes vertus;
  De quoi ses cuers est revestus,
  Si qu'il ne conssent nul lait visce,
  Couvoitise ne avarisce,
  Orgueil, despit et felounie,

89 bien. — A. Que toute jour. — 98 Celui qui a le cuer fondé. On voit bien par ce vers, que le copiste du Ms.B. ne se faisait pas scrupule de tronquer la pensée de l'auteur pour satisfaire au système moderne de déclinaison. Il lui fallait celui au lieu de chieus. — 101-102 riche trezor; fin or.— 106 son cuer. — A. raviestus.

110 Ne envie ne vilounie, C'ouncurs ne se puet assentir A vilain visce consentir. Tous gentilz hommes, ci penssez Et soit vos cuers si apenssez

115 Qu'à son pooir sieve la sente D'ouneur, et Diex le vous consente En tel point tenir et poursievre, Que vous puissiez houneur consievre Et vous mete en sa gloire fine; 120 Et atant mon serventois fine.

111 C'ouneur. — 114 vo cuer.

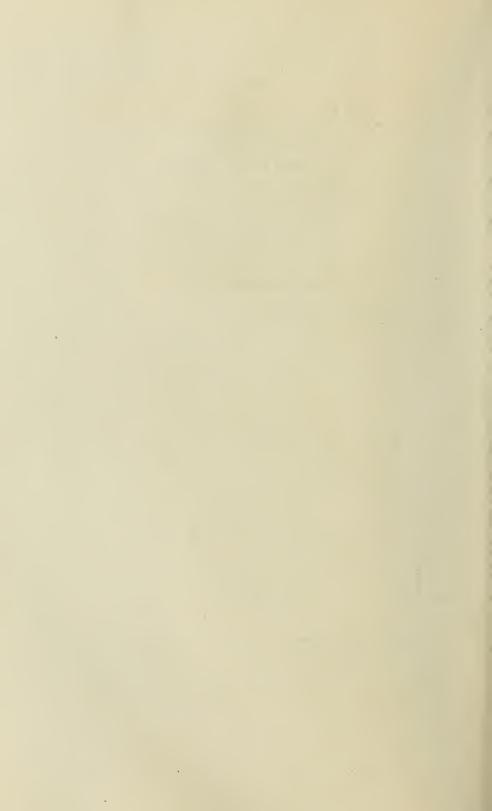



## LXIII

### LI DIS DOU LOS DOU MONDE 1.

Et à preudomme perilleus,

Qui ne veut fors bien et droiture,

Car les gent sont de tel nature

- 5 Qu'il n'entendent raison ne droit,
  Car drois esgars faut orendroit,
  En tant qu'au mal entendant peule,
  De counoistre raison aveule.
  On voit pener de bien à fere
- 10 Un preudomme de grant affere,
  Qui pour conforter ses amis
  A tout en aventure mis,
  Cors et ame, houneur et avoir;
  Si l'en voit on mau gré avoir
- 15 Et si dient qu'il les deçoit,Dont blasme et damage reçoit.Moult ennoie .i. vaillant homme,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur B. (fol. 112), collationné sur A. (fol. 181).

Quant renoumée li renoume De faume à ses œvres contraire,

- 20 Qui li fet sa grasce retraire.

  Le cuer en a moult esperdu,

  Quant il voit son bien fet perdu,

  En tant que ceulz qui ne s'entendent,

  Qui à nule voie ne tendent
- 25 De raison, quant, sanz son meffait,
  Oublient quanqu'il lor a fait
  De bien et sans raison le héent.
  Je ne sai à quoi tex gens béent
  Qui aweullé sont en tel point
- 30 Que de counissance n'ont point. Uns proverbes que on recorde A ceste mauvaistié s'acorde: Cil qui rachate de la hart .i. larron, de lui bien se gart,
- 35 Jà mès veoir ne le vorra
  Et envis parler en orra.
  L'en doit bien le preudomme plaindre
  Qui onques jour ne se sot faindre,
  De tout le pooir qu'il avoit,
- 40 De pourchacier, quanqu'il savoit, De ceulz l'avantage et l'ouneur Qui voudroient son deshouneur; Ainsi li rendent mal pour bien. Lors puet li preudom dire bien
- 45 Qu'il a mal emploié son temps En estre aidans et confortans Ceulz qui du tout l'ont oublié; Encor plus, qu'il l'ont escrié De fausscté sans sa deserte,
- 50 Dont nouvelle queurt si aperte

Qu'ele s'espant en maint païs. Ainsi est li preudom traïs, Qui n'a coupes en cele amise, Ains ot toute s'entente mise

- 55 En droiture et en loyauté,
  Et si trueve tel cruauté
  En ceulz qui amer le deüssent
  Et essauchier quanqu'il peüssent,
  Si qu'il fist eulz à leur besoigne,
- 60 Qu'il en lessa toute autre soigne,
  N'i regarda mort ne essil
  Ne de cors ne d'ame peril,
  Damage ne despens ne frait;
  Mais on dist « de bien fet c'on frait. »
- 65 Point n'ont en eulz de connoissance Gent qui sont remis en poissance Par .i. homme et par son esfort, Et quant il voient qu'il sont fort, Si le héent et le dechacent
- 70 Et son deshounour li pourchacent, Et il les traist hors de la merde. Ainsi li est tournez à perde Et à damage ses biens fais, S'a en son cuer moult pesant fais
- 75 D'ennui et de tourment et d'ire, Assez plus qu'il ne veulle dire Ne demoustrer devant les gens; Car cil est fols et negligens Qui tout son courage descuevre.
- 80 Or avient c'uns preudom recuevre Son los pour bien fere en la fin; Et tout aussi com de l'or fin, Qui est afinez pluseurs fois,

- Voit on que loyautés et fois

  En la fin le preudomme afine
  Par œvre vertueuse et fine,
  Dont par son sens est afinez,
  Et si est li blasmes finez,
  C'on li ot mis sus sans raison.
- 90 Durer puet aucune saison Sus .i. preudom .i. vilains cris, Mais com nous trouvons ès escris Des anciens senez et sages, Ses bons fès et ses bons usages
- 95 Li font en la fin recouvrer
  Pris et hounour par bien ouvrer;
  Ce voit on souvent avenir.
  Pour ce li pri que souvenir
  De cest enseignement se veulle,
- 100 Comment que du blasme se deulle C'on li donne, dont il se sent Sans coupe. Voirs est, Diex consent C'uns preudom a moult à souffrir Et pluseur le vont mesoffrir,
- 105 Mès quant il tient la bonne voie Et du bien fere ne desvoie, Tant en a il plus grant merite Et à l'ame plus li pourfite, Si fet il moult souvent au cors,
- 110 Qu'en la fin chiet li lais recors
  Que sans cause amis li avoient
  Cil qui le voir pas n'en savoient;
  Et quant il est preudom trouvez
  Et en pluseurs fès esprouvez,

84 loyauté. — 91 vilain. — 92 A. Si com. — 95 retourner. — 99 ceste. — A. li veulle (leçon plus probable). — 111 sus omis (leçon contraire à la mesure).

- 115 Que plus a eü de souffrance
  Et il a la maniere france
  De tout souffrir et endurer
  Et si set son cuer adurer
  En la bonne voie poursivre
- 120 Pour la fin de ses fès consivre, De tant doit estre plus prisiez Et de tous biens auctorisiez, Quant sa loyautez est seüe Et des entendans perceüe.
- 125 Se li mauvès mal entendant, A mal fere toudis tendant, L'ont blasmé, pour ce ne doit pas Lessier le bien, mès le droit pas Tiegne toudis du bon sentier
- 130 Et ait le cuer ferme et entier
  Et prenge tout en pascience
  En tel point qu'il puist par science
  Son los recouvrer et rataindre,
  Si qu'il face la faume estaindre
- 135 Dont les mauvès l'ont diffamé
  Et sans sa deserte blasmé.
  D'autre part, on doit moult poi tendre
  A avoir le los et atendre
  Des mauvais, des folz et des nices,
- 140 Quar bien voit on que bons services
  Et loyautez sont mis arriere,
  Ainssi ce que devant derriere,
  Plest plus li maus li biens ne face.
  Pour ce veul que li preudom sace
- 145 Que divers est li los du monde. Uns hom en cui grans maus abonde

119 AB. bonne vie. -140 bon. -143 le mal le bien. -145 le los. -146 Homme... grant mal.

Et barat et mauvaistié quiert, En ce faisant grant los aquiert, Et li preudom garnis de sens,

- 150 Qui a atourné son assens
  Au bien fere et son cuer y met
  Et du bien chacier s'entremet
  Et veut apaisier les debas,
  Et entre haus et entre bas,
- 155 Si l'en avient qu'en vain s'en lasse, Car il n'en a ne gré ne grasce; Tant qu'el monde, ç'avient souvent. Et par tant nient plus com en vent Ne doit preudom avoir fiance
- 160 En los mondain, qui deffiance
  Fet à celui qui plus s'i fie:
  On le puet prouver mainte fie.
  A la grasce de Dieu tendons,
  Car s'au los du monde entendons,
- 165 Com plus nous y vorrons fier,
  Tout en apert, sans defier,
  Sans deserte, le perderons,
  Con moins de garde y prenderons;
  Et pour ce tendons finement
- 170 Au los qui ne prent finement.



## LXIV

### DOU VILLAIN DESPENSIER '-



e sai à coi gentiex hons pensse Qui vilain carge sa despensse, Vilain de cuer, de mal pourpens, Car il ne puet veoir despens,

- 5 Ains samble c'on le maine pendre Quant il voit son seignour despendre Pour faire hounour. Son mal penser N'en puet couvrir au despenser, Car chière en fait triste et pensive;
- 10 Si n'est nus ki les despens siwe, Ne le hace, tant va pensant D'ordurés despens despensant. Car fust il ès mains dou pendeur, K'il ne puet veïr despendeur!
- 15 Biens heit en hounour despendus. Vilains despensiers soit pendus, Car jà hounour ne pensera

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur Λ. (fol. 183), et collationné sur B. (fol. 115 v°). 11 et 25 B. a la forme concurrente hee p. hace.

En tout ce qu'il despensera. Tant a vilaine la penssée,

- 20 En ordure faire apensée, Que par son mal apensement Fait si vilain despenssement, Ke n'entra en sa despense, hier Ne hui, nus qui le despensier
- 25 Ne hace et dist: « S'on le pendoit, Ce seroit preus. » S'il despendoit Le sien, mains mal seroit pensans; Quant il est l'autrui despensans, Ki recreaument le despent,
- 30 A son cuer toute ordure apent
  Ki ensi le va despendant;
  Il va tout adès le pendant.
  Pendus soit sans despendement
  Ki fait si vil despendement
- 35 Dont on le souhaite pendu.

  Vilainement a despendu

  Les biens dont il ert despensseres,

  Car à vilounie est pensseres;

  Com vilains de mal apenseis

898=

40 A autrui despens despenseis.

37-38 B. despenssiers: penssiers.



# LXV

### DE BIAUTÉ ET DE GRASCE 1.

iautés et grasce sont .ij. teches Qui font soffrir maintes destreches As amans, quar maint en ont pris Et d'ardant desirier espris;

- 5 Et moult bien avienent en fame, Qu'il n'est si precieuse jame Pour veoir ne pour remirer A l'amant, que tant desirer Li fet amours, qui le sousprent
- 10 Et qui sa force li aprent; Et con plus vient, et plus s'enforce En lui de che desir la force, Si n'est en ostel ne en voie Que ses cuers devant lui ne voie

15 Biauté et grasce tout ensamble.

Copié sur B. (fol. 115 vº), et collationné sur A. (fol. 184). 1 Biauté. — 2 font fuir. — 6 A. si grascieuse gemme. — 8-9 A. cui tant desirer Ce fet amours. - 11 A. efforce. - 12 l'enforce; A. lafforche. -- 14 son cuer.

Bien li est avis et li samble De loing que lez lui soit ses cors ; La ramembrance et li recors Que fine amours li represente,

- 20 Li raporte ainsi con presente Cele en cui maint grace et biautez, Si qu'il n'a en .x. royautez Si parfaite, qui en vorroit Son cuer croire et qui en orroit
- 25 De ses .ij. iex le jugement. On ne porroit aligement Metre encontre qu'il en creïssent, Ne fere tant que il veïssent Plus bele ne plus gracieuse,
- 30 Ne qui tant leur fust precieuse; Et quele fame qu'amans aime, Desus toutes bele la claime, Encor fust ce qu'ele fust laide: Ainsi grasse pour biauté plaide
- 35 Et en toutes causes l'escuse.
  C'est par grasce qu'amans refuse
  Toutes fames pour une seule,
  Et le fet grasce si aveule
  Que riens n'i voit qui li desplaise
- 40 Et qui ne li agrée et plaise.

  Et puis que grasse a tel poissance,
  On puet ci avoir connoissance
  Combien puet agréer et plere
  Fame en cui on puet examplere
- 45 Prendre de parfete biauté,
  Et hons qui l'aime en loyauté,
  N'est pas merveille s'il y prent
  Grant soulas et s'amours l'esprent.

- Quant par bon loisir la regarde,
- 50 Par si qu'il ne s'en donne garde Li est ses cuers pris et emblés, Quar en son cuer s'est assemblez Si fors desirs en regardant, Qui le vet en tel flambe ardant
- 55 Et met en lui si grant desroy Qu'il ne set de lui nul conroy. Et là est grasse redoublée Qui est o biauté assemblée. Or avient que biautés trespasse
- 60 Moult souvent en petit d'espasse Et puet fame sa grasse perdre, Se son cuer vient folie aerdre, Et pour ce couvient regarder Que biautés ait, pour li garder,
- 65 Mestresse qui la preigne en cure, Si que chose qui soit obscure Ne consente biautés à fere. La mestresse est de noble afere; Et quele est elle? C'est bontés;
- 70 En grant temps ne seroit contés Li pris de li ne li bons los. Poi vaut biautés, bien dire l'os, De cui bontés n'est souverainne. Bontés doit estre premerainne.
- 75 Car ele doit biauté conduire Et en bonne maniere duire, Et quant biautés est trespassée, Pour ce n'est pas bontés lassée De bien fere, car adès dure,

<sup>51</sup> son cuer. — 53 fort desir. — 54 A. de tel. — 58 A. Qui s'est. — 59 (et passim) biauté. — 69 (et passim) bonté. — 70 conté. — 71 Le pris... le bon los. — 72 biauté. — 76 A. en bonnes manieres.

- 80 Mès en la fin change en ledure Biautés, car estre le couvient. Quant la fame vieille devient, Dont li fet sa bontés secours, Quant biautés a perdu son cours;
- 85 Fame qui est bonne clamée,
  Doit estre hounourée et amée.
  Or a ci noble compaignie:
  Quant bontés est acompaignie
  A biauté, moult fait à prisier;
- 90 On n'en puet le los esprisier.
  Or a grasse greignour pooir
  Que devant, ce povez veoir,
  Car plus qu'à double est enforcie.
  Or est durement avancie,
- 95 Et nonpourquant il li besoigne Mestre avoir qui de li ait soigne, Si que durer puist sanz finer; Ainssi couvient grasse afiner, C'est par sens, cil sera ses maistres,
- 100 Ses conduisieres et ses paistres.
  Par foy, or a ci noble assens:
  Biauté et bonté, grasse et sens;
  C'est compaignie noble et gente,
  Et fame qui en sa jouvente
- 105 Les a, doit moult hounourée estre, Et chascuns doit prisier son estre; Car c'est joiax riches et gens Et qui doit plere à toutes gens, Et fame qui est bele et bonne
- 110 Et sage, sa grasse li donne

  Diex, s'ele demeure en ce point,

  Et ceste grasse ne prent point

De fin; sans fin est afinée,
Qu'après ce que vie est finée,
115 L'ame qui ne prent finement
Sent après ce l'afinement
De ceste grasse noble et fine.
Atant Jehan de Condé fine
Son dit. Or prions de cuer fin
120 A Dieu qu'il nous doinst bonne fin.

116 tel afinement.







# LXVI

### LI DIS DES JACOBINS ET DES FREMENEURS '.



Veulent conquerre grant houneur

Quant sus les menestrez sermonnent

Et dient que cil qui leur donent

- 5 Font au deable sacrefice.

  Sont menestrel de tel servisce

  Œvrent où deables ait part,

  Sages est qui d'eulz se depart;

  Mès je tien que li rois Davis
- 10 Ouvrast de tel service envis, Qui harpa. Moult mal garde y prennent, Quant itiex paroles reprennent. De la bible dist li recors

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur B. (fol. 118 v°), collationné sur A. (fol. 207 v°). Dans ce dernier Ms., l'intitulé, écrit d'une main assez moderne, porte : « Jehan de Condé pour la deffense des menestriers contre Jacobin et Frère meneur. »

<sup>2</sup> A. Cuident conquerre. — 3 A. Qui p. quant. — 4 ceulz. — 12 A. il des (lisez tés) paroles.

Que roys Saül avoit u cors 15 Par pluiseurs fois le mal Sathan, Qui assez li faisoit d'ahan, Et quant ainsi le traveilloit,

Davis sa harpe appareilloit

Et harpoit par devant le roy,

- 20 Si en abatoit le desroy Du Sathan et metoit à point Le roy. Or notons sus ce point, Si y prenons example et signe, Se ce fust œvre de maligne,
- 25 Se Davis le merite eüst
  Dont le roy conforter peüst.
  Or alons sus une autre voie,
  A quoi chascuns regarde et voie;
  Tu qui ne le sez, lés Aras
- 30 La verité bien en saras
  De ce que veul ramentevoir.
  On set bien ce trestout de voir
  Que la chandele fu donnée
  Par la roïne courounée.
- 35 Mère Dieu, à .ij. menestreus; Li miracles en est moustrez Souventes fois bien apparans, Qu'ele est du feu d'ynfer garans, Que l'estaint tout apertement.
- 40 Ce n'est pas fet couvertement, Si que tout cil veoir le peulent En apert, qui veoir le veulent. Li menestrel l'ont en leur main Et si la gardent soir et main,
- 45 Conc nus ne leur pot des mains trere;

14 roy. — 18 et 25 David. — 19 Vers sauté dans A. — 23 le saras; A. à Arras. — 39-40 Ces deux vers sont intervertis dans mon Ms. — 41 tous ceulz. — A. Car trestuit cil.

Aucun en ont eü contraire, Si com j'ai oï recorder. Comment se peüst acorder La haute dame à male gent

- 50 Lessier jouel si digne et gent, Dont si grans est la dignitez Et dont on voit miracles tez? Or irai par autre sentier. Davis commanda u sautier,
- 55 En une saume, en aucun vers, Dieu à loer en sons divers D'ynstrumens, que il nomme là, Et en pluiseurs saumes parla Des ynstrumens, c'est vraie chose.
- 60 Et après bien dire vous ose, Qui vet à Saint Achare à Haspre, Où on voit dure vie et aspre Des desvez qui sont desvoié Et qui là sont en bers loié:
- 65 La vïele oient trop envis;

  Dont n'en veut mie estre servis
  Li dyables qu'il ont ès cors.

  Ne porroit estre mes acors

  Que creïsse clerc ne prouvoire
- 70 Que tele parole fust voire, Si a mainte bonne raison.

Joie est à la fois en saison, Qui est fete courtoisement. Plains d'onnour et d'envoisement 75 Doit estre chevaliers par droit,

46 Aucuns.—51 grant.—54 David.—56 en son.—57 Ynstrumens.—64 qui omis.—67 Le dyable.—69 A. prevoire.—74 A. D'ounnour plainne.—D'après cette version, le vers complète la phrase précédente.—75 chevalier.

Qui veut l'ordre tenir à droit Qui as chevaliers est donnée. Leur vie si est ordenée Pour sainte Eglize soustenir

- 80 Et droite justice tenir, Et si se doivent aprester De combatre et de contrester Encontre tous ceulz qui mesfont Envers sainte Eglize et qui font
- 85 Encontre leur païs nuisance. Et pour ce en est la puissance Donnée as princes, qui ce doient Fere, s'à droit y regardoient. Pour ce baut et liet doivent estre,
- 90 Hardi en maintien et en estre. Se tristement se maintenoient Et les grans festes ne tenoient Pour leur bonne gent festoyer Et pour entour eulz raloier,
- 95 Pour estre douté et cremu,
  Ains fussent esbahi et mu:
  Pensez que leur en avenroit.
  De toutes pars on leur venroit
  Sus courre et leur païs destruire.
- 100 Et pour ce les couvient estruire, Qu'il soient net de conscience Et maignent en obedience De vers sainte Eglize obeïr Et pour leur ames porveïr,
- 105 Plourer leur pechiez et douloir. Après doivent avoir vouloir De fere ce que j'ai repris,

78 A. fu donnée. — 82 conquester. — 89 liez. — 90 Hardis. — 97 A. que de ce avenroit. — 103 A. D'envers. — 104 porvenir.

Pour avoir de tous los et pris. Souvent doivent les cours tenir

- 110 Et leur bonne gent retenir,
  Mener grant joie et grant soulas,
  Car s'il sont esbahi ne las,
  Poi seront douté et prisié,
  Mès moult blasmé et desprisié.
- 115 Par tant, s'il tienent court ou feste,
  Il doivent mener joie houneste;
  C'est chose à tous princes pleniere:
  Estre doivent de tel maniere,
  Non mie las et recreant,
- 120 Li riche homme, ce vous creant.
  Or couvient il que resbaudie
  Soit joie par menestraudie;
  De tel mestier les seigneurs servent
  Et de tel service deservent
- 125 Li menestrel c'on bien leur face.

  Qui que die c'on y mesface,

  Ce n'est pas voir, ge l'en desdi;

  Quar par menestrés, bien le di,

  Qui resbaudissent les ostés,
- 130 Est hors d'anui mains cuers ostez Et de mal pensser desvoiés, D'anui à joie ravoiés, Et mains grans biens ramenteüs Qui fussent celez et teüs.

108 A. avoir souvent los. — 113 A. ne prisié. — 114 blasmez. — 117 A. à tous rices. — 119 A. Ne mie las ne recreant. — 130 Sont. A. Est tamains cuers d'anui ostés. — 132 A. De duel à joie. — 133 A. Et ra mains biens. — 134 Ainsi les deux Mss.; mais la grammaire exige la correction suivante pour les deux vers 133 et 134:

Et maint grant bien ramenteü (nom. plur.) Qui fussent celé et teü.

- 135 Vous, Jacobin et Cordelois, Je sai .i. petit des .ij. lois, De la viés et de la nouviele; Bien diroie tele nouviele A vous, qui est en moi enclose,
- 140 Où il aroit et tiexte et glose.

  Quant par terre ala Jhesucris,
  Selonc les saintismes escris
  C'on list des .iv. ewangelistes,
  N'aloit mie querre ses gistes
- 145 Souvent ès cours et ès palais
  Des riches hommes, clers et lais,
  As bons vins et as bons morssiaus:
  Souvent l'ostela .i. mesiaus,
  Qui Simons apelez estoit;
- 150 Aveuc les poures arrestoit.

  Mès les poures gens eschievez
  Et les riches hommes sievez,
  Non mie Simon le liepreus,
  Quar là ne gist mie vos preus.
- 155 Dites, quel rieule vous donnèrent Li dui saint qui vous ordenèrent, Sains François et sains Dominikes, Dont en terre avez les relikes? Leur sobre vie pourcaçoient,
- 160 Les bons morssiaus pas ne caçoient, Les fors vins, les charnéz delis; Le pain et l'iave et les durs lis Et les poures dras, ce amèrent. Onques nul jour part ne clamèrent
- 165 En dras de noces, si com faites;

140 A. teuxte. — 144 N'aloient pas querre les gistes. — 147 A. Les b. v. et les b. m. — 149 Simon. — 150 A. Aveuc la poure gent aloit. — 153 A. Ne mie. — 154 là omis. — 160 ne querroient.

Les penssées orent parfaites En œvres et en fès devins; En bons morssiaus et en bons vins N'estoit pas leur ententions;

- 170 Onques des executionsDes testamens ne s'entremisent;Du tout en Dieu l'entente misent.Dire vous veul de saint François,Qui la corde et le cote ançois
- 175 Porta, quar la rieule douna Et les Cordelois ordena, Un des fais qu'il fist en sa vie. Li sains hom, qui n'avoit envie De nul delit d'umanité
- 180 Ne d'orgueil ne de vanité,Fu de maladie touchiez,Si fort qu'il ert au lit couchiez.Sa chars d'un poulet couvoita;Par son desir tant esploita
- 185 Que d'un poulet ot tout son sez, Et puis, quant il fu respassez, Moult courouciez fu de ce fet Quant le vouloir sa char ot fet, Et pour fere la penitance,
- 190 Se fist mener sanz arrestance Tout parmi la cité d'Assise, Où il ot premiers l'ordre assise, La hart u col, par l'un des frères, En tel guise com s'il fust lerres.
- 195 Li freres, sans point detriant, Le menoit hautement criant:

168 A. en fors vins. — 183 char. — 184 A. taut se hasta. — 185 A. Que de ce poulet ot son sez. — 186 trespassés. — A. Et quant il se fu respassés. — 192 premier. — 195 Le frere.

- « Bonne gent, vez ci le glouton,
- « Com larron mener le doit on;
- « De vos poulés s'est engreissiez,
- 200 « Qu'il ne vous en a nul leissiez. »
  Ainsi de sa char se venja
  Et en tel point la ledenja,
  Et pour si petit de mesfet.
  Moult poi sermonnez de cest fet,
- Quar n'i veez point de conquest;Vous savez bien comment il est.Et vous, biau seignour Jacobin,Qui tant henap et tant copinBevez de vin puissant et fort,
- 210 Pour à vo char rendre confort, Nourrie de bonne viande, Se sains Dominiques commande Vostre char ensement à pestre, Dont avez vous en lui bon mestre,
- 215 Ainssi com moi et autrui samble.

  A vous tous veul parler ensamble;
  Bien vous connois, n'en doutez mie,
  Savoir vous couvient d'escremie,
  Se vers moi couvrir vous voulez.
- 220 Dites en quel point assolez

  Les grans seigneurs et les grans dames

  Dont en cure prenez les ames

  Et leur confessions oez,

  Comment asoudre les povez,
- 225 Quant ce qu'il ont à tort ne rendent, Et encore après ce le prendent, Que petit en sont repentant, Mès moult au mal fere assentant; Mauvaisement les adreciez.

- 230 Ne sai pour quoi vous preeschiez Sus menestrez, qui poure sont, Qui des seigneurs les viex dras ont, Qui les servent d'eulz à deduire. Ne gaaignent pas par souduire
- 235 Ne par trichier ce c'on leur donne; Se li riches hons guerredonne Le service à .i. menestrel, Ne tien pas, s'on ne me moustre el, Qu'il mefface; qu'il le doit fere,
- 240 Car rices hom de bon afere
  Doit merir chascun son service.
  Seigneur, me cuidiez vous si nice
  Que je ne sace aucune chose?
  Qui boise, pas ne se repose,
- 245 Loinsiaus est poure couverture;
  Un petit sai de l'escripture,
  Si sui des menestrex el conte,
  Car biaus mos trueve et les reconte,
- Dis et contes, et lons et cours,
  250 En mesons, en sales, en cours
  Des grans seigneurs, vers cui ge vois,
  Et haut et bas oient ma vois.

De mal à fere les repren Et à bien fere leur apren;

- 255 De ce jour et nuit les sermon,On ne demande autre sermonEn plusours liex où je parole.Se dire voulez tel paroleSus moi et sus ceulz, qu'il reprennent
- 260 Les biaus mos que de nous aprennent. Si le venez dire où je soie,

<sup>231</sup> poures. — 234 à souduire. — 240 rice homme. — 255 A. nuit et jour les semon.

Bien diroie, se je vouloie, Ce c'on a bien en voir trouvé Et que j'aroie tost prouvé:

- 265 Vous falent les sains et les saintes, Où l'en trueve aventures maintes, Pour biax examples à reprendre Et pour meillor sermon sus prendre Que sus ceulz qui à verité
- 270 Se chavissent de poureté
  Et de ce qu'as bonnes gens ruevent;
  Et mainte fois, ançois qu'il truevent
  Qui leur doinst, le don trop comperent
  Et d'une viex robe se perent,
- 275 Qui poi vaudroit à .i. seignour, Dont il li font .ij. tans d'ounour Que la robe ne valut onques. Comment porroit on dire donques Que ce fust œvre de mauffé?
- 280 D'irour m'en avez eschauffé.

  La parole dont vous traitiez

  Les sermons que vous retraitiez,

  Fu dite pour les enchanteurs

  Et pour les faus entregeteurs
- 285 Et les joueurs d'arbalestriaus ; Ne devez pas meller entr'iaus Ceus qui se mellent d'ynstrument ; Vous l'avez glosé autrement Que cil qui la parole dist
- 290 Premierement ne l'entendist.

  Menestrel se sont plaint à mi;
  Si en ferez d'un vostre ami
  Vostre anemi, se plus voulez

<sup>277</sup> A. vaussist. — 281 A. Parole de quoi. — 282 A. Teus sermons. — 286 o iaus: A. entriaus.

Dire ce que dire soulez.

- 295 Mès lessiez les em pès chevir Et les riches homes servir Aussi qu'il ont lonc temps d'usage. De ce fach chascun de vous sage, Que j'ai matiere assez de dire,
- 300 Se vous m'eschauffez un poi d'ire; Et se j'ai esmut le cervel, Point ne tornera à revel, Et quanque sus vous trouverai, Par l'ewangile prouverai
- 305 Et après par moult d'autres livres. Ne dites pas que je soie yvres, Quar je tenrai bien mon pourpos, Et se voulez estre en repos Et en pès et de moi amez,
- 310 De moi sera quites clamez Li trouvers sus vous, se bien non. Se voulez savoir mon droit non, Jehan de Condé sui nommez, Qui sui en maint lieu renoumez,
- 315 Que de bien dire ai aucun sens;
  A ce ai tourné mon assens;
  Car jà jour mauvez n'amerai,
  Mès en mes dis les blasmerai,
  Et si voudrai les bons prisier,
- 320 Hounourer et auctorisier.

  Entre vous a bien des preudommes
  Et des autres moult y veommes
  Qui vont .i. poi selonc la voie;
  Des bons vous di, se Diex m'avoie,
- 325 Hounourer les veul et amer,

298 De ces fes. — 300 A. plus en yre. — 311 Le trouver. — 312 A. Se savoir voulez. — 324 me voie.

Tout sans envie et sans amer, Et moult envis d'eulz mesdiroie, Mès trestous ceulz en desdiroie. Qui pour mauvez se veut tenir

- 330 Et sa mauvaistié soustenir, S'il veut avoir à moi l'estri, Sace qu'il l'aura sans detri, Et bien porra estre vaincus, Qu'armez serai de .ij. escus,
- 335 Les plus fors, les mielz enarmez,
  Dont crestiiens puist estre armez.
  Se plus me besoigne armeüre,
  De la forte et de la seüre,
  Trouverai assez par raison;
- 340 Contrester n'i puet mauvès hon-Encontre les bons riens ne di, Quar servir les veul nuit et di, Mes des faus et des ypocrites Seront les mauvaistiez descrites,

----

345 Se vers moi veulent oposer.

Par tant les loe à reposer;
S'il se taisent, je me tairai.

Atant mon dit à fin trairai.

336 crestiien.



## LXVII

### LI DIS DE FORCE CONTRE NATURE '.



our ce c'on fet de bien petit, Perc je moult souvent l'apetit De bien dire et de bien conter, Car poi y voi mès aconter.

- 5 Voirs est, pluseur volentiers oient Un biau dit et bien le conjoient, Mès n'est nus qui tant s'entremete De l'oïr, qu'à œvre le mete, Le bien qu'il ot dire et reprendre.
- 10 Forte chose a en fol aprendre, Car tant n'ot de bien recorder Qu'il y puist son cuer acorder, Car cuers de mal fere endurcis Awulez est et obscurcis
- 15 De lais visces et de vilains, Dont il est si faitis et plains Que li biens ne puet ens entrér;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ms. B., fol. 122.

<sup>5</sup> pluseurs. -- 13 cuer.-17 le bien.

Tant li vienent à l'encontrer De malz, dont tiex est li effors

- 20 Que de ce cuer le chacent hors. De ce sui souvent esperdus, Que j'ai tant de biaus mos perdus As pluseurs qui oïs les ont, Qui petit amendez en sont,
- 25 Et nous veons duire une beste, Qui de sens est ruide et rubeste. Si com cheval ou ours ou chien, En cui n'a ne sens ne engien Autre que beste doit avoir.
- 30 Si puet on en apert savoir Que cil jougleour qui les mainnent A ce les duisent et amainent, Qu'eles aprenent et retiennent Ce que li mestre qui les tienent
- 35 Leur enseignent pour gent deduire. Pour ce puet une beste duire, C'est grans merveille et grans meschiez C'uns hom ne puet estre adrechiez Au bien en son cuer retenir.
- 40 Ains le voit on si maintenir Que mains a de sens et d'avis C'une beste; si m'est avis C'on s'en doit forment merveillier C'on ne se set tant traveillier
- 45 De lui enseignier et estruire, C'on puist le mal en lui destruire. Si voit on mainte creature C'on giete hors de sa nature, Et si le duist on en tel point
- 50 Que sa nature ne doit point.

33 et les retienent. - 34 les mestres. - 40 les voit.

A ce port devroit arriver Et contre nature estriver Li hon endurcis à mal fere, Qui en mal use son afere.

- 55 Et devroit estriver par force
  Contre nature, qu'il efforce
  De sa noureture les poins.
  Ainssi devroit estre au cuer poins
  Uns hons par sens et par raison,
- 60 Mès trop mal se puet mauvès hon Rassener à la droite voie; S'ainssi est c'on aucun en voie, C'est ainsi que merveille droite. Uns hons tant labeure et esploite
- 65 C'une beste ou .i. oisel duist Et à son vouloir le conduist, Et on ne set tant duire .i. homme Que tout adès, ce est la somme, Ne retraie au mal son assens.
- 70 S'il n'est garnis de parfet sens. Par sens marchist on voulenté Et cuer de mal entalenté, Quar n'i vaut chastoi ne doctrine. Regardons comment on doctrine
- 75 Un enfant, filz d'un grant seigneur,C'on y met la peine greigneurC'on puet à lui bien doctriner,Nuit ne jour ne veut on finer.Or y voit on tel qui bestourne
- 80 Et qui en male voie tourne Quant en aage parfet vient Et de son cuer mestres devient;

56 qui s'efforce. — 66 se conduist. — 69 retraire. — 75 du grant seigneur. — 82 mestre.

De sa noureture mestret Et à male nature tret

85 Et ne poursieut point la charriere De bien, ançois la met arriere. Si di, c'est desnaturez fais Quant hon gentilz devient mauvais, De jouvente en tous biens estruis.

90 Or est li biens en lui destruis C'on li ot moustré et apris, Dont s'ounour abaisse et son pris.

Filz de riche homme, qui deviens Vilains et de gentilz gens viens, 95 Moult grans meschiés t'est avenus.

Or di, qu'est li biens devenus C'on moustra de jouvente à toi, Li enseignement, li chastoi Et toutes les bones manieres '?

- 100 Les mauvaises et les lanieres
  As retenu en ta partie;
  Houneurs est de ton cuer partie.
  Regardes bien, vilain, le fil
  Qui de lignage est bas et vil:
- 105 S'il est nouris en grant ostel, On y voit bien et trucve tel Qui en maniere si se prueve Que par son sens service trucve De quoi il est asseignouris.
- 110 Aveuc ce c'om est bien nouris, Couvient il que nature y œvre Et on dist que li cuers fet l'œvre; Quele que soit, ou male ou bonne, Du cuer vient et li cuers le donne.

- 115 Et par tant, ce dist l'escripture, Nature passe nourreture. Voirs est, nourreture vilaine Souvent bonne nature amaine A ordure et à vilenie,
- 120 Dont ele est destruite et hounie.

  Et si revoit on le contraire,
  Car on a bien veü retraire
  .i. homme de mauvès corage
  De mal fere par bon usage,
- 125 Car quant .i. mauvès hom mesprent Et .i. siens mestres le reprent Et de plus plus y met sa cure, Sa nature, qui est obscure, Puet par bon courage muer
- 130 Et de son propos remuer.

  Mès c'est une chose trop forte,
  Se force de sens ne l'aporte
  Et de raison et de mesure,
  Dont .i. hom son cuer amesure
- 135 Et li fet le mal refuser.

Qui de ce point voudroit user, Pour male nature embrisier, Il en feroit plus à prisier Et en retenroit sa noblesce,

- 140 Car qui male nature blesce,
  Il ne doit mie estre se non
  D'une vertu qui force a non.
  Par force se puet on tensser
  De mal fere et de mal pensser
- 145 Et des visces qui se nourrissent U cuer, qui l'ordent et porrissent.

Car ce dist Jehans de Condé,
Se par force n'ierent mondé,
Tant maint cuer trop oscur seroient
150 Ne jà à bien ne pensseroient.
Diex nous veulle force prester,
Si que nous puissons aprester
A bien fere ; ci a bon prest,
Car on en trueve le bien prest
155 Après mort et la gloire fine
Sans fin ; et atant mon dit fine.



# LXVIII

#### LI DIS DU SEGNEUR DE MAREGNI 1.

Que qui au siecle garde prent, Moult de choses i puet veoir Pour soi garder et pourveoir

- 5 Encontre les adversitez

  Du siecle et les diversitez;

  C'on voit maint signe merveilleus

  Et trebuchier maint orgeilleus

  Quant il est en plus grant escueil
- 10 Et plus sourmonte en son orgueil;
  Quar Diex ne het tant riens ou monde
  Com orgueil, quel part qu'il habonde.
  Premier des ciex le trebucha
  Par le bel angele qui pecha:
- 15 Par orgueil vot Dieu sourmonter, Et Diex le fist jus desmonter Et o lui sa fausse partie,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copié sur B. (fol. 123), et collationné sur A. (fol. 174). 10 A. sourmonte (lisez sourmonté) en orgueil.

Qui de paradis fu partie, Et furent deable en ynfer.

- 20 Ainssi engendra Lucifer
  Orgueil lassus em paradis;
  Trop fu orgueilleus et hardis,
  Quant onques quist engien ne tour
  De sourmonter son creatour.
- 25 Pour ce que vers lui mut assaut, Li fist prendre si vilain saut Com de gloire ou parfont abisme, Dont nus hons ne porroit la disme Descrire com il est orribles,
- 30 Angoisseus, destrois et penibles. Là a orgieus pris son estage Pour demourer en heritage O son pere qui l'engendra. Sans fin son estage tendra,
- 35 Et en tot siecle entre nous maint, S'en sont souspris maintes et maint, Quar ses peres, qui s'entremist De nous grever, le nous transmist, Quant li serpens decut Evain,
- 40 Dont le cuer trouva floibe et vain.

  La fame, qui fu artilleuse

  Et de plus avoir couvoiteuse,

  Fist Adan no pere premier

  Mordre la pomme du pommier.
- 45 Par orgueil fu la pomme morsse,
   Dont Deables leur fist amorsse,
   Et par mauvèse couvoitise,
   Qui maint cuer à mal fere atise,
   Ne leur souffissoit ce qu'il orent,

26 A. fist faire. — 31 orgueil. — 34 A. ostage. — 35 Et en tost siecle. — A. Voirs est au siecle. — 37 son pere. — 39 le serpent.

- 50 Et pour ce plus haut monter vorrent;
   S'orent de paradis terrestre
   A leur vouloir le lieu et l'estre,
   La seignourie et la noblesce
   Et les biens tous et la richesce,
- 55 Fors que d'un arbre seulement,
  Dont Diex leur fist devéement,
  Ainssi com la bible le conte.
  Mès atant m'en tais en cest conte,
  Et pour ce en ai tant retrait
- 60 Que Dyables par son mal trait Orgueil au siecle renvoia, Par quoi Adans se desvoia, Et pour ce, on nel puet noier, A fet maint homme desvoier:
- 65 Ès croniques et en la bible En trueve on tamaint fet orrible.

Nous avons de no temps veü Que maint orgueilleus sont cheü Et trebuchié despertement,

- 70 Dont Diex a pris apertement Venjance veant tout le peule; Quant orguel, qui maint cuer aveule, Het Diex sus tous autres pechiez, Si avient souvent grans meschiez
- 75 As orgueilleus par leur orgueil.
  Des autres fais taire me veul
  Et d'une venjance nouvele
  De Dieu, dont partout est nouvele,

63 A. Et puis, ce ne puet on noyer. — 66 Trueve le maint. — 67 A. Si avons de nous tans veü. — 68 est cheü. Le pluriel sont est indiqué par A. et commandé d'ailleurs par l'absence de l's dans cheü rimant avec veü. — 69 trebuchiez. — 71 pueple.

Vous voudrai parler ci endroit,

- 80 Qui est avenue orendroit
  D'un riche homme, d'un grant seigneur,
  Le souverain et le greignour
  Du conseil Phelippon, le roy
  De France, qui fist maint desroy
- 85 Par son conseil et par son los;
  Par devant tous bien dire l'os,
  Quar li voirs en est tous sommez.
  Messire Engerran ert nommez
  De Marigni, qui tant fu sire;
- 90 De si haut si bas puet on dire. Moult fu soutilz et biaus parliers, Grascieus et biaus chevaliers, S'encontre ce eüst bonté. Fortune l'ot si haut monté
- 95 C'onques el royaume de France N'en ot.onc nul de sa puissance, Car tout ainssi qu'à lui plesoit, Du roy sa volenté faisoit. Plus ert que roys, quar c'iert tout sien;
- 100 Li roys sans lui ne feïst rien, Il pooit commander et faire. S'en bien eüst mis son affaire, Grant grasce li ot Diex prestée, Mès sa volentez aprestée
- 105 Ert à mal, bien est descouverte.

  Traïson ot en lui couverte
  Par quoi le roy desconseilloit,
  Et nuit et jour se traveilloit
  De lui losengier et lober

81 da grant. — 87 le voir; A. Car li voirs en est assommés. — 91-92 bel. — 96 A. N'en ot nul de si grant poissance. — 99 roy. — 100 Le roy. — A. Li roys ne faisait sans lui rien. — 105 Ot à mal.

110 Pour le royaume desrober.
S'avoit trop d'avoir assamblé,
Qu'il avoit tolu et emblé
Et aquis par sa tricherie;
Trop grans estoit sa seignourie,

115 Quar, ainsi com je vous ai dit, Tout estoit sien sans contredit.

> Or est changie la merele, Mal est tournée la querele, C'on l'a à Montfaucon pendu.

- 120 Tant a de ses fès entendu Roys Loeïs que l'a trouvé Mauvès, quar si fet l'a prouvé Et en ert jugiez à la court, Ainsi que renoumée en court.
- 125 Ses mestres pas ne le vouloit Conduire plus si qu'il souloit : C'est dyables, en cui service Tout cil sont qui devienent riche, Par mal aquest et qui ne peulent
- 130 Estre saoul, mès toudis veulent De plus en plus avant aquerre; Trente .m. livrées de terre Avoit ou plus as parisis. Diable, qui en lui mesis
- 135 Orgueil, outrage et avarisce, Tant l'as conduit par ton malisce, Qu'à .i. seul cop l'as descargié. Cil qui te sert fet mal marchié, Son louvier en la fin en trueve.

121 qui l'a. — 122 son fet. — A. car si fait sont prouvé. — 123 est jugiez. — 125 Son mestre. — 126 A. Conduire ensi con il soloit. — 127 C'est le dyable; A. C'iert dyables.— 128 tous ceulz. — 129 peuent. — 138 A. fol marchié.

- 140 Vez en ei toute aperte prueve De cest homme qui est pendus; Jà mès jour ne fust despendus! Son trezor qu'il ot amassé, N'en avoit point le cuer lassé
- D'aquerre, tant ert eschaufez
  De couvoitise; li maufez
  L'ot bien enchanté et souspris :
  Moult d'avoir a malement pris,
  Dont en la fin est mescheans.
- 150 Il desroboit les marcheans Qui bonne mounoie portoient Si tost qu'en France entré estoient; Se leur monnoie ne changassent Ou premier change où il passassent,
- 155 Nus ne les en pooit aidier, Ne par proiier ne par pledier, Que leur mounoie ne perdissent, Ains couvenoit qu'il la vendissent A meschief, c'estoit grans derrois:
- 160 Ce avoit commandé li roys
  Par le conseil du traytour;
  Bien avoit fait du leu pastour.
  Ne puis pas tous conter ses fais,
  Ne les lais reviaus qu'il a fais,
- 165 Car ge ne sui pas bien estruis
  Des fais pour quoi il est destruis,
  Et l'en dist, qui d'un est veüs,
  De .c. est après mescreüs;
  On le puet bien de tel besoigne
- 170 Encouper de coi c'est mençoigne, Et de tel dont c'est veritez.

143 A. Ses tresors. — 164 Ne les ai reivax.—167 A. qui d'une. — 170 que ce est mençoigne. — 171 Et de tele qu'est veritez. J'ai préféré suivre dans ces deux vers la version de A.

Moult grans fu sa prosperitez Lone tans, s'à bien eüst beance; Ce fu orible mescheance

- 175 De sa mort, à droit regarder.
  Pour lui se devroient garder
  Toutes gens de trop couvoitier,
  Car on ne puet pis esploitier
  Que par couvoitise mauvaise.
- 180 Couvoitans chose qui li plaise
  N'a, mès tout adès tent et tire
  A plus avoir, dont à martire
  Veons maint couvoiteus fin prendre,
  Cui couvoitise fait emprendre
- 185 Tel chose qu'à fin ne puet metre ; Ançois couvient fondre et remetre Sa couvoitise et son cuidier Et l'ame de son cors vuidier. Bien ot dyables enchanté
- 190 Cest homme, qui si grant plenté
  Ot de terre et de grant avoir,
  Et encor vouloit plus avoir.
  Par son malice et par son sens
  Vouloit l'archevesque de Sens
- 195 Fere pape, qui ert ses freres, Et puis vouloit estre empereres; Plains estoit d'orgueil et d'outrage, Qui ce penssoit en son courage. De bas estage estoit venus,
- 200 S'iert si orgueilleus devenus Que ses orgieus l'a tresbuchié, Et Diex ne het tant nul pechié.

173 Notre Ms. avait: Longuement dura sa puissance. La rime indiquait la rédaction de A. comme la véritable. — 174 A. S'est trop. — 189 ot le dyable. — 197 Plain. — 201 son orgueil.

Souvent le vous enseigne et moustre, Si ne couvient plus apert moustre

- 205 De cestui metre en remembrance, Que le meschief et l'emcombrance De cest homme, qui deceüs Iert par orgueil. Or est cheüs, Il et ses grans orgieux ensamble.
- 210 Ce que j'en pensse et qu'il m'en samble, De son grant meschief vous dirai; Je ne sai se j'en mentirai.

Encor soit ce c'on l'ait desfait Par orgueil et par son mesfait, 215 Ge tien qu'il ait perdu la vie

En grant partie par envie;

Quar par son orgueil iert haïs

De tous les barons du païs,

Car li roys n'ot cousin ne frere

220 Ne enfant si seignour qu'il ere, Car c'estoit tout à son devis Tant que roys Phelippes fu vis. Après sa mort si se levèrent Contre lui et tant le grevèrent

225 Que son cors ont fet essiller.

Tout cil qui doivent conseillier

Les grans seignours devroient prendre

Garde à lui, quar, à voir reprendre,

Poi souvent voit on avenir

230 Ne couviegne à la fin venir Les mauvès et les traïtours A male fin par leur malz tours,

206 A. Dou meschief et de l'encombrance. — 209 Lui et son grant orgueil; A. Li et ses grans orgieux. — 219 le roy. — 222 roy. — 226 Tous ceulz.

Et par tele gent, c'est la somme, Ont meserré maint vaillant homme;

- 235 Ce est avenu mainte fie.

  Quar quant .i. grans sires se fie
  En .i. homme qu'il aime et croit,
  De mainte chose se recroit
  Par l'enortement de celui,
- 240 Pour ce que tant se fie en lui.
  Par tant, qui conseil doit donner
  A prince, il se doit adonner
  A ce que le bien li enorte
  Et que le mal li desenorte.
- 245 Comment qu'entalenté le voie De poursivre la male voie, Toudis à la bonne se tiegne Et adiès droiture soustiegne, Si con fist Naimes de Baiviere,
- 250 Qui moustra voie droituriere
  Toudis au bon roy Challemaine.
  Li conseillieres se demaine
  Faussement envers son seigneur,
  Qui li conseille deshouneur.
- 255 Jà le voie il entalenté

  De courage et de voulenté

  De mal fere et du bien lessier,

  A son pooir doit abessier

  Le mal et doit verité dire;
- 260 Jà soit qu'envis l'oie ses sire, Aquiter s'en doit plainement, Ou il œvre vilainement. Mauvaisement son sens emploie Li conseillieres, quant il ploie
- 265 Aussi com li rosiaus au vent.

Tiés conseilleurs voit on souvent Et de pires encor .c. tans, Car quant princes est assentans A bien faire et en a courage,

- 270 On voit bien c'on l'en descourage;
  Mal conseilleur qui vont entour
  Ne cesseront de querre tour,
  Tant qu'il l'en feront retourner
  Et feront le bien bestourner.
- 275 Maudit soient tel conseilleur,
  Car il sont du bien essilleur;
  Le bien essillent et destruisent
  Et si enseignent et estruisent
  En mal fere roys, dux et contes;
- 280 Et atant finera mes contes.



# LXIX

#### DES LOSENGERS ET DES VILAINS 1.

Que je veul dire sans respit,
Si que l'oient li grant seignour,
Li plus puissant et li greignour;

- 5 En ces .ij. choses trop mesprendre Les voi, si que les veul reprendre. Il mesprennent premierement En croire trop legierement, Puis en vilains trop essaucier.
- 10 Bien fet tés fès à reprouchier As roys et as dus et as contes, Car venir leur en puet grans hontes. Son cuer à pès avoir ne puet Qui les losengiers croire veut,
- 15 Dont l'en voit conversser grans sommes En tous hostiex de puissans hommes. De tel envieus losengeur,

<sup>1</sup> Ms. B., fol. 127. 10 tel fet. — 17 De tiex. Faux, mesdisant et tricheeur, Dont les cuers sont et faux et vain,

- 20 Sèvent trop bien torchier lor main, Estrillier et aplanoier, Si font les seignours desvoier, Pour ce qu'il se fient en yaulz. Car cuers ont apers et isniaulz
- 25 A leur losenges afetier, Et quant pueent leur point gaitier, Si faite gent de male vie As bons grievent par leur envie; Si vous dirai pour quel raison.
- 30 S'uns preudom est en la maison
  D'un riche homme, quanqu'il porra,
  Loyal conseil douner vourra,
  S'on s'en veut à lui assentir;
  Fausseté ne puet conssentir,
- 35 Mès à son pooir la debat
  Et, s'estre puet, du tout l'abat;
  Et li losengier traïtour,
  Qui as grans seignours vont entour,
  Du preudome trop fort se deulent,
- 40 Car leur seignour mener ne peulent,
  Ainssi com mener le vorroient;
  Pour le preudomme ne porroient,
  Si ne cessent de pourchacier
  Qu'ensus le peüssent chacier
- 45 Pour miex venir à leur propos.

  Par tant n'ont jour ne nuit repos

  Ne joie ne soulas n'aront,

  Tant qu'aveuc leur seigneur l'aront;

  Et quant il ont tant traveillié
- 50 Et leur seignour fourconseillié,

Que ce preudomme ont bouté hors, Dont est amontez leur effors. Or n'ont il mès tant à douloir, Car du seignour font leur vouloir;

- 55 Or se painent de lui sourduire Et de lui en ordure duire; Or est ce grans sire traïs, Quar par leur conseil est haïs De ceulz qu'il a à gouverner,
- 60 Qu'il li font à tort fourmener; Si est par eulz loiez et çains, Que meïsmes ses plus prochains En het souvent et chace ensus, Quant il peut d'eulz estre audesus,
- 65 Et si sont d'aucune poissance.
  D'orgueil y a si grant croissance
  Et de tel haïne se héent
  Que li un l'autre à hounir béent,
  S'il en pueent venir à chief.
- 70 Vez ci grant honte et grant meschief; Et ce leur ennortent à fere Li losengier de put afere, Qui n'i pueent veoir acort, Qui voient que par leur descort
- 75 Ont plus grant pooir qu'il n'eüssent
  Se bien acorder se peüssent
  Cil qui ami devroient estre.
  Dont l'en doit blasmer fait et estre,
  Quant li un l'autre ainsi destruient
- 80 Par les mauvais qui les estruient En mal fere et qui les traïssent. Se li un l'autre ne haïssent, Plus fussent cremu et douté

Et li mauvès fussent bouté

85 Ensus d'eulz, qui le mal pourchacent Et qui tant boutent et tant sacent, Que par eulz est hounours fondue Et pès destruite et confondue. G'en ai veü tamaint contraire,

90 Que ge ne veul or pas retraire.

D'un vilain en haut estat mis Dirai, quant m'en sui entremis De parler. Si di, c'est grans faute Quant vilains monte en hounour haute,

- 95 Qu'il devient fiers et orguilleus Et despiteus et poi piteus, Et les gentilz hommes vorra Sourmonter de quanqu'il porra, Qu'il les het; et si fete hounour
- 100 Si affiert mal à grant seignour, Quant .i. vilain de tel courage, Qui est estrais de vil parage, Met en seignourie plus grande Que sa nature ne demande.
- 105 Ou par vigour ou par bonté Ne desert c'om l'ait haut monté, Quar il est gentiex s'il est tez; Mès quant vilains est aprestez D'ouneur destourner et d'abatre,
- 110 On le devroit ançois abatre Que lever ne en houneur metre, Quar houneur fet fondre et remetre. Si fet vilain, de Dieu haï,

<sup>87</sup> hounour. — 89 Gen'en ai veil maint contraire (leçon inconciliable avec le sens). — 94 vilain. — 95 fier. — 99 si fet. — 107 gentil. — 108 vilain.

- Ont maint puissant homme traï,
  115 Deshounouré et essillié,
  Qu'il ont maint grant mal consillié.
  Maint example on en trouveroit
  Qui ma parole prouveroit;
  - Mais pour chose c'on en recorde,
- 120 Ne voi que nus princes s'acorde A ce que tiex vilains n'atraie Ne que d'eulz croire se retraie; Et nonpourquant c'est lais atrais, Car li vilains d'ordure estrais,
- 125 Si tost qu'il parvient à richesce, Il het houneur et gentillesce; Si fait vilain plain d'amertume Ont mainte vilaine coustume Pourpenssée et à court atraite.
- 130 Trop a le merele mestraite

  Qui par tiex vilains se gouverne.

  Tout ainsi que quant il yverne

  En mai que li arbre flourissent,

  Aussi par leur consaus perissent
- 135 Houneurs, courtoisie et bontés.
  En grant temps n'aroie contés
  Les malz qui en tiex vilains sont,
  Par quoi honis mains princes ont,
  Et si ne s'en chastic nus.
- 140 Si est li siecles devenus
   Aussi sauvages et rubestes
   Qu'il ne fust pueplés que de bestes.
   Jadis se souloit on pener
   Devant coustumes à mener
- 145 Hounerables et pourfitables,

120 nul. — 124 le vilain. — 129 estraite. — 135 houneur, bonté. — 136 conté. — 138 maint.

Car li mondes estoit estables En son pourpos et en ses fais, Mès or est devenus si fais Que chascun jour diversefie.

- 150 Ge ne sai que ce senefie
  Ne à quoi ce porra tourner,
  Ce c'on le voit si bestourner.
  Poi voi que nus ait desirier
  Fors que du siecle à empirier,
- 155 Et tant s'en est chascuns penez,
  Qu'il est en tel point amenez
  Qu'il ne vaut mès riens, à brief conte,
  Si com Jehan de Condé conte,
  Qui en pluseurs dis qu'il reprent,
- 160 Les malz du siecle moult reprent Et ennorte à fere les biens. Jà soit ce c'on n'en face riens, Li drois de son mestier l'aporte; D'autre part li bons se deporte
- 165 En oïr le bien recorder, Et se li mauvès acorder Ne s'i veut, c'est par sa folie, Car bontés est en lui fallie. S'il vouloit le bien conjoïr,
- 170 Il li seroit bon à oïr,
  Et pour le bien que il orroit,
  Encore amender se porroit.
  Pour ce doit on à tous aprendre
  Le bien, por garder de mesprendre
- 175 Le bon, et le mauvais estruire, Pour savoir s'on porroit destruire Le mal qui en lui s'enracine,

Qui porroit fere la racine Sechier et l'estoc hors brisier. 180 Tés recors feroit à prisier; Et de ce me paine toudis, Et atant s'afine mes dis.

180 Tel recort.





### LXX

## DU PRINCE QUI CROIT BOURDEURS '-

n trueve en Salemon le sage Que li princes qui par usage Ot volentiers mençongnes dire, Aura toujours serjans plains d'ire

- 5 Et felons et mal raportans; S'est drois quant il est deportans En oïr mençongnes reprendre, Bien fait tez princes à reprendre Car princes, à droit regarder,
- Est fès pour droiture garder
  Et pour verité soustenir.
  Pour ce ne devroit retenir
  Nul homme qui ne fust estable
  En sa parole et veritable.
- 15 Or regardons au temps qui court Comment on voit en mainte court

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ms. B., fol. 129.

Les bourdeurs avoir leur seson. Mal sèvent garder leur reson Cil qui entour eulz les atraient

- 20 Et par leur bourdes se retraient De maint bien et de mainte houneur, Et pourchacent leur deshouneur Et guerroient à leur amis. Par tant qu'il a s'entente mis
- 25 En bourdeurs entour lui atraire,
  Il ne puet mourir sans contraire,
  Quar de bien faire le desvoient.
  Et encor quant li autre voient
  Des bourdeours qui avant viennent
- 30 Par leur bourdes, adonc devienent
  Bourdeur pour miex au seignour plaire,
  Car il em prenent examplaire
  As autres, qui seignour en sont,
  Qui par leur bourdes aquis ont
- 35 L'amour du prince, qui les ot Volentiers. Si l'en tieng pour sot, Car tous ses serjans mauvès fet Et bourdeurs et de felon fet, Et ceulz qui aveuc lui repairent,
- 40 Qui avec les bourdeurs s'appairent.

  Maint prince en sont mal conseillié,
  Qui en ont esté essillié
  En la fin, et pluseur destruit
  Par les bourdeurs, qui sont estruit
- 45 D'eulz fourvoier et desiver, Si leur font droiture eschiver Et font muer le droit el tort. Ainssi les mainent chemin tort Et si leur font par leur mençongnes

- 50 Souvent commencier tel besoingne De quoi il ont et blasme et honte. Par tant Jehan de Condé conte Que c'est damages et meschiez Que haus princes est entechiez
- 55 D'ouvrer par conseil mençongnier,Et moult en fet à resoigner,C'on ne se puet en lui fier.Car li bourdeur, sans deficr,Mordent les pluseurs par derriere
- 60 Et mainent avant et arriere Ce fol prince à leur volenté, Qui le cuer a entalenté D'eulz escouter et d'eulz oïr; Quant leur bourdes veut conjoïr,
- 65 Perilleuse y est la fiance,
  Quar tost a mis en oubliance
  Un homme par mauvès conseil.
  Pour ce à tous princes conseil
  Que des bourdeurs oïr se gardent
- 70 Et à leur afere regardent,
  Si que mauvès conseil ne croient.
  Se de ce faire se recroient,
  Ce leur ert houneurs et pourfis;
  Chescuns en est seürs et fis.

50 tiex besoingne. — 73 houneur. — 74 Chescun.





### LXXI

### LI DIS DE LA TORCHE '.

l'example des anciiens Se devroit princes terriiens Gouverner s'il faisoit que sages, Mais on let tous les bons usages

- 5 Et les mauvès en avant viennent Et li seignour trop ont deviennent Et d'ouneur faire se retraient Par la merdaille qu'il atraient. Li prince qui jadis regnèrent
- 10 Par preudommes se gouvernèrent Et vaillans et de cuer gentiex; Qu'il avoient cuers ententiex D'essaucier l'ouneur leur seignour. Il n'orent beance greignour,
- 15 Qu'il peüssent leur los acroistre, Ne vouloient mie descroistre Leur avoir pour devenir riche

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ms. B., fol. 129 vo.

<sup>4</sup> lest. — 6 Les seignours.

Ains vouloient par bon serviche Fere que leur seigneur eüssent

- 20 Plus d'ouneur, si qu'il y peüssent Partir. Et ainssi avenoit; Quar, quant li sires parvenoit A grant houneur, il y partoient, Car leur terres leur repartoient,
- 25 Pour ce qu'il l'orent deservi; Dont ierent au double servi Qu'il servoient miex que devant. Bon li seignour, bon li serjant : Li uns aveuques l'autre avient;
- 30 Car par le bon seignour devient Mainte fois la mesnie bonne; Quar la bontés du seignour donne D'estre bon au sergant vouloir, Si fet le seignour miex valoir
- 35 Ce qu'aveuc lui bonne gent trait; Ci a bel et plesant atrait. Jadis ainssi se maintenoient Cilz qui les grans terres tenoient, Et les seignouries conquistrent
- 40 Par la grasce que il aquistrent
  Des bonnes gens, par les grans dons
  Qu'il dounoient, quar nus preudons
  Ne doit contre la bonne gent
  Retenir ne or na argent,
- 45 S'il a à grant houneur beance;
  Il ne puet fere pourveance
  Que envers ceste riens li vaille.
  Quar chascuns se paine et travaille,
  Qui ses dons a eüs et pris,
- 50 D'essaucier s'ouneur et son pris.

Example vous en veul reprendre, Où chascuns devroit garde prendre. Alixandres, qui tant conquist, L'amour de ses hommes aquist

- 55 Par les grans dons qu'il leur donna;
   Tout le sien leur abandonna,
   Si les fist tous preus et vaillans
   K'i ot nul qui y fust faillans;
   Pour ce conquist tous les païs.
- 60 S'il fust de ses hommes haïs
  Et vousist l'avoir retenir,
  Il ne les peüst detenir
  Qu'en leur païs ne revenissent,
  Jà pour doute ne s'en tenissent;
- 65 Mès tant l'amoient loyaument, Que par droite amour purement Souvent pour lui à mort s'offrirent Et paines et travaux souffrirent. Liement voudrent endurer
- 70 Tous travaus, tant qu'il pot durer, Tant qu'il moru de mort amere. Tout ce fist Largesce, sa mere, Qui ensement le fist amer Et de tous bon seignor clamer.
- 75 Sy conte li auctoritez
  Et s'i acorde veritez,
  Qu'il fu trop forment entechiez
  D'orgueil et de vilains pechiez,
  Mès largesce dont il usa
- 80 De tous ses visces l'escusa Et fu si essauciez ses nons Qu'encor ne quert de lui renons Fors que d'ouneur et de prouesce

Et de sa parfète largesce.

- Or reparlons d'un vaillant home,
  Julius Cesar, qui de Romme
  Fu li premerains empereres,
  Dont par vigour fu conquereres,
  A force, maugré les Rommains.
- 90 Larges fu de cuer et de mains Et sages hons et bel parliers, Et moult hounoura chevaliers Et tant leur douna et proumist Que France et Alemaigne mist
- 95 Par desous Romme, et Engletierre Et Esquoce et mainte autre terre. Pour acroistre l'ouneur roumaine Ot maint travail et mainte paine, Et quant à Romme s'en revint,
- 100 Qui veut savoir qu'il lui avint, Si le voist oir en l'ystoire, Comment cil qui avoit victoire Eüe sus les anemis, Si ert o trimphe en Romme mis
- 105 Et dedens .vij. ans revenoit.

  Trop grans houneurs l'en avenoit;
  N'ot pas en .vij. ans son afere
  Acompli, si le couvint fere
  Plus lonc sejour, si ne le vorrent
- 110 Rechevoir à trimphe, s'en orrent Son maugré et les deffia Et si leur dist et affia Que leur sires estre vouroit Ou en cele paine mourroit.
- 115 Il le fu; couvent leur en tint.

Si vigereusement maintint La besoigne et si les marchi Qu'il les fist venir à merchi. S'il ne fust larges et metans,

- 120 Donnans grans dons et prometans, Comment fust il à ce venus Et emperere devenus, Dont il n'ierent pas coustumier, Mès il en ot le non premier.
- 125, Artus, roys de la Grant Bretaigne,
  Qui conquist mainte terre estraigne
  Et qui tant fu courtois et sages,
  Qu'il dounoit à fès et à carges
  L'avoir à ceulz qui le servoient,
- 130 Plus assez qu'il ne deservoient.

  Tant estoit larges et hounestes

  Que tous jours tenoit cours et festes,

  Quar au cuer fust trop angoisseus
  S'en son ostel fust trouvez seulz
- 135 En tant qu'à mesnie privée.

  Tant fu sa largesce esprouvée,
  Qu'encor quert li nons par le monde
  De ceulz de la Table reonde.

  Quant .i. bons chevaliers venoit
- 140 En sa court, il le recevoit;
  Mès qu'o lui vousist demourer,
  Et de son cors à hounourer
  Se penoit de grant volenté,
  De cuer d'ouneur entalenté,
- 145 Ne mès par son gré n'en partistEt son avoir li departist.Tiex gens donnoit ce qu'il avoit,

Riens contr'eulz tenir ne savoit.

Or parlons du roy Challemaine, 150 Qui tant regne ot en son demaine, Qu'il conquist par sa grant vigeur. Ne tint pas largesce en langeur, Si com font li roy qui or sont, Qui les cuers si couvoiteus ont

- 155 Que moult souvent y ont damage.
  Il ne demandoit fors l'ommage
  D'une terre qu'il conqueroit,
  Mès un bon chevalier queroit,
  Si le donnoit, s'en ert ses hon.
- 160 Li preudom regardoit reson, Et iert en houneur connoissans, Com fors qu'il fust et com poissans. Poi plus c'uns autres hom peüst, Se les hons chevaliers n'eüst
- 165 O lui, ce puet chascuns counoistre,
  Et ceulz qui firent s'ouneur croistre.
  A Romme fu forment amez
  Et fu emperiere clamez,
  Qu'à Saint Pere porta couronne;
- 170 Ainsi com la mers avironne, Par dechà en terre et en mer, Se fist de tous sire clamer. Onques ne vout estre voisins As paiens ne as Sarrazins;
- 175 En ses marches nul n'en lessa, Leur loy durement abessa Et acrut la loy crestïenne; Dont la gloire celestïenne

153 les roys. — 159-160 hons : resons. — 162 fort. — 163 C'un autre homme. — 166 cilz. — 170 mer. — 172 seignours.

Li otroia Diex à la fin.

180 Cil ot le cuer entier et fin
Et ama Dieu et sainte Eglyse,
Et fu par lui tés grasce aquise
Concroys françois ne fu si preus:

C'onc roys françois ne fu si preus;

Et ainsi li fu doubles preus

185 Qu'à Dieu et au monde en ot gloire, Et seront ses fes en memoire A tous jours, as haus et as bas; De ce ne doit estre debas, C'onques el siecle terriien

190 Eüst si preu roy crestiien.
Des autres nommeroie assez,
Mès de ces .iiij. vous passez,
Trop poroie fere lonc conte.

Où sont prince ne duc ne conte, 195 Soient roy ou empereour, Qui soient tel conquereour? Tel chose fere ne saroient

. . cuers du fere n'aroient

. . cuident tout retenir

200 . . . il cuident tout tenir

. . . ont trestout assamblé

. . . perdent par fauseté

. . . va à nient et tout font.

Se vous ne savez qui ce font,

205 Tantost le vous aurai retrait.Ce leur font gent d'ordure estrait,Dont en leur service font traite,Par quoi toute hounours est retraite.

182 tel. — 183 roy. — 187 as tous jours. — 195 tiex.— 196-202 Le commencement de ces vers est rendu illisible par une tache ou une déchirure. — 208 hounour.

Li prince de çà en arriere, 210 Si tenoient autre charriere, Car en leur compaignie avoient Les plus preudommes qu'il savoient,

Les plus gentiex, les plus hardis,

Esprouvez par fès et par dis,

215 Qui houneur plus qu'avoir amoient.
Tiex gens les ordures blasmoient
Et conseilloient les hounours
As princes et as grans seignours,
Qui selonc leur consaus ouvroient,

220 Par quoi haute hounour recouvroient.
Or ne sont mès preudomme oï
Ne à grant seigneur conjoï,
Fors li mauvès et li lobeur,
Qui sont tout quoiement robeur

225 De l'avoir qu'il ont entre mains,
Si font venir du plus au mains
Les folz princes qui trop les croient,
Quant pour eulz d'ouneur se recroient,
Et cuident assez gaaignier

230 A estraindre et à espargnier.
Et li larron qui vont entour,
Si ne cessent de querre tour,
Comment il puissent tout embler.
D'un conseil se vont assambler

235 Et tout d'un acort si seront,
Que nuit et jour ne cesseront
Tant qu'il seront riche et manant.
Et tant en a de remanant
Li musars qui les a creüs,

240 Que grans honte l'en est creüs, Et est poures et endetez Et en grant besoigne getez. Ne quiert pas conseil as barons Du païs, mès à ses larrons;

- 245 Conseil leur commence à requerre,
  Quel tour porra fere ne querre,
  Dont il puist ses detes paier.
  Cil li dient sans delaier,
  Qu'il ne sèvent si bel secours
- 250 Qu'as abbaïes et as cours
  Prenge en quanc'on y puet avoir
  Et face on au païs savoir
  Que à leur seignour face aïe,
  Tant que la dette soit païe.
- 255 Or est li païs mal menez, Qu'il est trahis et formenez, Et n'i fet on ne droit ne loy, Ains est si menez à belloy C'on ne dist du seignour nul bien
- 260 Et que li païs voudroit bien Que grant meschiés li avenist Et que tempre à sa fin venist. Bien se doit tés princes haïr, Qui en tel point se lait traïr;
- 265 Mès de moi tenez tout sanz doute, Que tiex princes ne voie goute Qui a maniere coustumiere D'aller en l'oscur sans lumiere; Il ne puet bien tenir la voie,
- 270 Que mainte fois ne se desvoie.

Seignour prince, or ne vous anuit, Vous alez aussi com par nuit; Lumiere trop bien vous besoigne. Pour ce ai mis estude et soigne
275 A ce dit fere et rimoier,
Qui vous aidera convoier
En l'oscur, se le recevez
Et à la voie vous tenez

Par où li preudomme passèrent

- 280 Qui pour houneur leur cors lassèrent.
  Portez ce dit en lieu de torsse,
  Car, de cire en .c. feus retorsse,
  La torsse pas tant ne vaudroit,
  Car sa clartés souvent faudroit
- 285 Où li dis clarté vous rendra,
  Qui les mos à droit entendra;
  Qu'il doit estre partout leüs.
  De .iiij. princes esleüs
  Est fés pour example donner
- 290 A ceulz qui voudront adonner Leur cuers à lor œvres poursivre; Non mie pour tel non consivre, Car vaine chose porroit estre, Mès que chascuns, endroit son estre
- 295 Et sa richesse et sa puissance,
  Ait dedens son cuer cognoissance
  De sivre de vouloir entier,
  Au plus près qu'il puet, cest sentier;
  Car qui son pooir en feroit,
- 300 Par nuit et par jour cler verroit.

  Jehans de Condé bien l'afie,

  Qui s'en veut taire à ceste fie.

284 clarté. — 285 le dit. — 289 fet. — 294 chascun.

SON =



## LXXII

#### LI SENTIERS BATUS '.

Ne gens de chose araisoner Dont il ont anui et vergoigne. On porroit de ceste besoigne

- 5 Souvent moustrer prueve en maint quas.
  Maunés fait muer de voir gas;
  Car on dist, et c'est chose vraie,
  Que bone atent qui bone paie;
  Cui on ramposne et on ledenge,
- 10 Quant il en voit lieu, il s'en venge;
  Et tés d'autrui moquier s'atourne,
  Que sus lui meïsme retourne.
  Un exemple vous en dirai
  Si vrai, que jà n'en mentirai,
- 15 Ainsi qu'on me conta pour voir.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. B., fol. 133 v°. Publié par Barbazan (éd. Méon), t. I, p. 100. Comme je n'ai pas pris copie sur le Ms. même, mes corrections, insignifiantes d'ailleurs, se rapportent au texte imprimé. 7 dit. — 11 tel.

Il devoit un tornoi avoir Droit entre Peronne et Aties, Et chevalier en ces parties Sejournoient pour le tournoi.

- 20 Une fois ierent en dosnoi
  Entre dames et damoiselles,
  De cointes i ot et de belles;
  De pluiseurs deduis s'entremistrent,
  Et tant c'une roïne fistrent
- 25 Pour jouer « au roy qui ne ment. »
  Ele s'en savoit finement
  Entremetre de commander
  Et de demandes demander,
  Qu'ele iert bien parlans et faitice,
- 30 De maniere estoit bele et rice.
  Pluiseurs demandes demanda
  Et sa volenté comanda;
  Tant que vint à un chevalier
  Moult courtois et moult bien parlier,
- 35 Qui l'ot amée et qui l'eüst Prise à fame, s'il li pleüst; Mais bien tailliez ne sambloit mie Pour faire ce que plest amie Quant on le tient à ses bras nue;
- 40 Car n'ot pas la barbe crenue : Poi de barbe ot, s'en ert eschiez, Et tant qu'as fames en mains liex.
- « Sire », ce li dist la roïne,
  « Dites moi tant de vo covine,
  45 S'onques eüstes nul enfant. »
   « Dame », dist il, « point ne m'en vant,

<sup>18</sup> chevaliers.—29 parlant.—34 Le second moult omis.—40 cremue. —41 est.—41-42 Mieux vaudrait: eschieus: lieus.—42 maint.

Car onques n'en oi nul, ge croi. »

— « Sire, point ne vous en mescroi,
Et si croi que ne sui pas seule;

- 50 Çar il pert assez à l'esteule Que bons n'est mie li espis. »— Après n'en fu point pris respis; Tantost à un autre rala Et d'autre matire parla.
- 55 Li pluseur qui ce escoutèrent, En sousriant les mos notèrent. Li chevaliers qui ce oï De ces mos point ne s'esjoï; Esbahis fu et ne dist mot.
- 60 Et quant li geus tant duré ot
  Que demandé ot tout entour
  La roïne, chascuns au tour
  Li redemanda, c'est usages;
  Ses cuers estoit soutis et sages:
- 65 Chascun respondit sagement, Sans penser, sans atargement. Quant li tours au chevalier vint, De la ramposne li souvint; Volenté ot de revengier,
- 70 Si li a dit sans atargier:
   « Dame, respondés moi sans guile,
  A point de poil à vo poinille? »
   « Par foi », ce dist la damoiselle,
  « Vesci une demande belle,
- 75 Et qui est bien assise à point:
  Sachiez, que il n'en y a point. » —
  Cil li dist de vouloir entier :
   « Bien vous en croi, quar à sentier

55 pluseurs. — 57 Le chevalier. — 59 dis. — 60 Le geu. — 62 chascune. — 64 Son cuer. — 65 Chascuns. — 67 le tour. — 76 qu'il.

Qui est batus, ne croist point d'erbe. »-

- 80 Cil qui oïrent cest proverbe Commencièrent si grant risée Pour la demande desguisée, Que cele en fu forment honteuse, Qui devant estoit couvoiteuse
- 85 De chose demander et dire
  De quoi les autres feïst rire.
  Or fu ses cuers si esperdus
  Que tous ses deduis fu perdus,
  Et lui fu sa joie faillie,
- 90 Car devant estoit baude et lie,
  Et mout plaine d'envoisement.
  Ne se sot plus cortoisement
  Li chevaliers de li vengier;
  Ne la volt mie ledengier,
  Mais grossement la rencontra,
  Et sa pensée li moustra,
  Si come à lui ot fait la siene.
  Car il n'est feme terrienne
  Qui jà peüst un home amer,
- 100 Més qu'ele l'eüst diffamé D'estre mauvais ouvrier en lit En faire l'amoureus delit, Et sus ce point fu ramposnez. Bien savez, li cox chaponez
- 105 Est as gelines mal venus;
  Ainsi li hom qui est tenus
  A mal ouvrier, est dechaciez
  Entre fames, bien le saciez:
  Ce seront nonains ou beguines,
- 110 Si com chapons entre gelines.

87 son cuer. — 88 tout son deduit. — 93 Li chevalier. — 102 Et fuire.—104 le cox.—106 Ainsi home.—107 ouvriers.—110 Si come.

Li chevaliers, qui bien savoit Que le cri de tel chose avoit, Pour le ramposne ot cuer dolent, Si ot de soi vengier talent.

115 Il connoissoit, ce puet bien estre,
De cele la maniere et l'estre,
Ou aucune mescreandise
Couru en la marcheandise
Que voult fere de mariage,

120 Si li descouvri son courage,Et se cele se fust teüe,Jà ne li fust ramenteüeCeste chose.

Vous qui oez
Cestui conte, entendre poez
125 Que li voir gas ne valent rien:
Poi en voit on avenir bien.
Aventure est quant bien en chiet,
On voit souvent qu'il en meschiet;
Du bien cheoir sai poi nouvelle.

130 Rimé ai de rime nouvelle
L'aventure que j'ai contée;
Diex gart ceulx qui l'ont escoutée.
Amen, ci prent mes contes fin;
Diex vous doinst à tous bone fin!

111 Le chevalier. — 112 tele — 119 Que. — 133 mon conte.







# LXXIII

#### LI DIS DE LA FONTAINE !

Quar quant li cuers est esbaudis Pour l'aaise qu'il sent du cors, Dont afiert bien aucuns recors

- 5 Qui deliteus soit à oïr
  Pour le cuer plus à resjoïr,
  Si que joie en soit retenue
  U cuer où ele est maintenue;
  Ou il soit tiex c'en y puet prendre
- 10 Example, quant on l'ot reprendre,
  Si qu'au bien en soit ravoiez
  Cuers de bien fere desvoiez.
  Tel doivent estre duc et conte,
  Et bien est drois que cil les conte
- 15 Qui de bien se seit entremetre, Pour tristrece en joie remetre Et le joiant cuer retenir

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ms. B., fol. 133.

<sup>1</sup> Biel. — 2 Le cuer. — 4 aucun. — 9 il sont. — 11 en son.

B. Et J. de Condé. — tom. III.

En sa voie, pour maintenir Soulas, compaignie et revel.

- 20 Là afierent bel dit nouvel,
  Qui plus volentiers sont oï
  De bonne gent et conjoï,
  Car puis qu'il sont estrait de joie,
  Chascuns à l'oïr les conjoie,
- 25 Et s'il sont de tristrece estrait,
  Quant il sont conté et retrait,
  Si les ot aucuns volentiers.
  Pour quoi? pour ce qu'aucuns sentiers
  De bien fere y puet estre pris;
- 30 Et par tant tout li dit repris
  Tournent en aucune maniere
  A pourfit, c'est chose pleniere,
  Ou au soulas que on y prent,
  Ou aucun bien c'on y aprent;
- 35 Mès, qui veut regarder reson,
  Selonc ce que on voit seson,
  Les doit on conter et retrere,
  Pour les cuers de gens miex atrere
  A l'oïr et au retenir.
- 40 Pour ce veult tel voie tenir Jehan de Condé, qui retret Que li hom mie ne mestret Qui veult vaillant homme servir, Car plus qu'il ne puet deservir
- 45 Em puet il avoir en la fin
  De guerredon, ce vous afin.
  Dont est sages qui met s'entente
  A lui servir sus tele atente;
  Quar certes son temps bien emploie
  50 Qui son cuer et son sens desploie

A loyaument servir preudoume; Car souvent, tout en une soume, A double en a le guerredon. Car tel nature a li preudom

- 55 Que nus ne le sert qui n'en prende Merite et que il ne l'en rende Guerredon selone sa poissance; S'ait li hom en lui cognoissance D'atendre liement cele heure;
- 60 Pour ce, se il tarde et demeure Longuement, point ne s'en recroie, Mais le preudomme honneure et croie Et toudis loyaument le serve, Si que son guerredon deserve
- 65 A son pooir, comment qu'il aille; Car s'ainssi ert qu'il feïst faille Au guerredon, c'on ne peüst Dire que par defaute eüst Ce endeté ne deservi.
- 70 Et sachiez, onc nus ne servi Loyaument, ne encor ne fait, Qu'en la fin n'en ait le bien fait Ou soit à Dieu ou soit au monde. Ne sai que plus vous en esponde,
- 75 Mès ge lo que chascuns retiegne Cest point : que loyaument se tiegne U service d'oume vaillant, Si que à bien ne voist faillant Par sa faute; si m'en veul taire
- 80 Et si du preudome retraire Qui est en vaillance parfès.

Je di que moult est bien refès

Li lieus, quel part que il sourviegne, Et m'est vis que si bien aviegne

- 85 Par tout qu'au regarder à voir,
  On ne porroit richesce avoir
  De quoi li lieus fust miex parez.
  Dont il puet estre comparez
  Au soleil, ce vous prouverai,
- 90 Qui enlumine de son ray
  Tout le mont, quel part c'on le voie.
  Aussi ne va preudom en voie,
  Soit qu'il arrieste ou qu'il chemine,
  Que de sa valeur n'enlumine
- 95 Tous ceulz entour lui qui le voient,
  Et tant mainte fois s'en ravoient
  A seürté de couardie,
  Si en fet tiex chière hardie,
  Qui mate et couarde l'avoit,
- 100 Pour le seür samblant qu'il voit U preudomme, à cui se raloient Tout cil qui le voient et l'oient Parler, quar tous les asseüre Sa vois corageuse et seüre,
- 105 Qui de cuer bon et hardi muet,
  Ne ne change ne ne remuet,
  Ne paors nel puet endamer.
  Dont tout aussi com en la mer
  Li marinier leur chemin voient
- 110 Par l'estoile dont se ravoient, Sont par le preudomme gari Et ravoié maint cuer marri, Qu'il raloie et remet ensamble. Dont je di li preudom resamble

<sup>92</sup> prewlomme. — 94 enlumine. — 98 tel. — 102 Tous ceulz. — 107 paor. — 109 Les mariniers.

- 115 La haute estoile tremontaine;
  Après di que c'est la fontaine
  Qui sourt clere et de grant randon
  Et est à tous en abandon.
  Chascuns y puet aler puisier,
- 120 Ne on ne le puet espuisier,

  Car de tant com plus on y prent,

  Plus amende; ce nous aprent

  Usages et certaine prueve,

  Bien est qui l'essaie et l'esprueve.
- 125 Tiex que ge di est li preudons:

  Car tant com plus donne grans dons
  Et com plus largement despent
  Sans ce que point ne s'en respent,
  Plus amende en pris et en los
- 130 Et tout adès, bien dire l'os,
  Li revient li biens et habonde,
  Et li preudom de vie monde
  En demaine vie envoisie
  Et fet largesce et courtoisie
- 135 As bonnes gens et soir et main; Et ainsi espant de sa main Les deniers, com fet la semence, Et de plus en plus recommence Pour le fruit d'ouneur recueillir
- 140 Et bon pris et los accueillir,
  Tant qu'il en aquiert tel houneur,
  Que tout l'aiment, grant et meneur,
  Et le suivent à moult grant flote,
  Quar grans valeurs en son cuer flote,
- 145 Qui fet largesce maintenir; Car li preudom ne puet tenir,

Ce vous affi, en son cuer teche Qui si le maintiegne en hauteche N'en hounour qu'à abandonner

- 150 Son cuer à largement donner Et despendre en heure et en tans. Dont doit estre à ce assentans Qui veut despendre largement, Que il le face sagement,
- 155 Car je di que largesce fole
  Maint homme destruit et afole,
  Qui mal compasse son afere
  Ne qui ne set largesce fere
  A point en dons et en despens;
- 160 Mès li preudom de bon pourpens Le fet par point et par mesure Et ses fais compasse et mesure Si très bel et si franchement Qu'en pris et en avancement
- 165 Monteploie adès et acroist,
  Et li biens en ses mains recroist
  Et monteploie sa richece,
  Si com fontaine qui ne sece
  N'estaint onc pour yaue c'on preigne.
- 170 En li drois est que ci apraigne
  . Haus hons jouenes et si assente
  A sivre tel voie et tel sente
  Qui à houneur le puet mener.
  Et Diex les y veulle assener
- 175 Tous ceulz qui sont mis en tel voie, Quar s'il les conduist et convoie, Il n'ont pooir de mespasser. Or leur doinst Diex si compasser

149 Ne en — 151-152 tamps: assentamps. — 166 le bien. — 168 Si com la fontaine qui seche. — 171 joienne. — 176 Quar cil.

Leur vie en cest siecle mortel
180 Qu'ostel preignent à la mort tel
Que li saint l'ont ès chiex por pris
Et tant qu'il vivent, los et pris
Leur doinst et hounour à plenté
Et leur otroit joie et santé,
185 Qui jà jour ne leur soit lointainne.

185 Qui jà jour ne leur soit lointainne. Ci faut li dis de la fontaine.

186 le dit.





# LXXIV

#### LI DIS DU MANTEL SAINT MARTIN '.

oble vertus est de largesce A homme qui a tel richesce Qu'à son droit la puet maintenir, Mès nous en voions astenir

- 5 Au jour d'ui les plus riches hommes, Qui de l'avoir ont les grans sommes; Car avarisce si les lace Que li garders trop les soulace L'avoir que il ont amassé,
- 10 Si qu'estre ne pueent lassé D'amasser ne de couvoitier; Ainssi les veons esploitier. Amis, entent à moi .ij. mos, Et si me respont, se tu m'os,
- 15 Et regardes à ton afere, Que tu dois de tant d'avoir fere. Regarde que tu y conquiers,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. B., fol. 135. 4 a tenir. — 8 le garder.

Puis que paradis n'en aquiers, Se tu n'en as hounour au monde,

- 20 Se grans foisons d'avoir habonde A toi, voies qu'il en avient.Tu sez bien, mourir te couvient, Si n'as de respit jour ne heure:Tes grans avoirs tous quois demeure
- 25 A ceulz à cui on le depart.Chascuns en demande sa part,Si en naist moult souvent descors.En la terre pourrist tes cors;Bien puet estre de riche lame
- 30 Couvers, mais on emmaine l'ame U lieu que ele a deservi. Folz, pour quoi as si asservi Ton cuer au siecle à ton avoir? Quel conquest i pues tu avoir?
- 35 Tes cuers pour quoi ne se remort C'on fet de toi après la mort? Li cors est viande de vers Et l'ame tient chemin divers: S'en bien fere ton temps mis as
- 40 Et des grans biens que tenus as
  As as poures Dieu repartis,
  De l'amour Dieu es departis.
  Pensse quel bien ti proisme en font
  Pour toy, et souvent entr'eulz font
- 45 Li avoirs que tu amassas,

  Dont tant mainte fois te lassas;

  Et tant que tu vis, le repons

  Et le çoiles. Quar me respons,

  Pour quoi tu en œvres ainssi.

<sup>20</sup> grant foison. — 24 Ton grant avoir tout quoi demeure. — 26 Chascun. — 28 ton cors. — 35 Ton cuer. — 37 Le cors.

- 50 Tu as trop ton cuer accenssi
  A avarisce qui l'atise
  Et l'esprent de tel couvoitise,
  Qui n'estanche ne nuit ne jour,
  Ains monteploie sanz sejour.
- 55 Or lairai ester de l'aver,
  De cui cuer riens ne puet laver
  De l'ordure dont emboez
  Est (tout bien veoir le povez),
  Et du large cuer, talentieu
- 60 De donner et si volentieu
   Que riens ne l'en puet astenir,
   Moi convendra conte tenir.
   Larges cuers est de tel despoise
   Que de chose tant ne li poise
- 65 Qu'il fet en l'uevre, que il trueve Aucun besoigneus qui le rueve Et il n'a le bien fet où prendre. De grant ennuy le fet esprendre Cele defaute et moult douloir:
- 70 Mès on li doit son bon vouloir Tenir à grant bien; par reson, Qu'adès n'a pas larges seson De douner à sa voulenté, Encor ait il entalenté
- 75 Le cuer tout adés, s'il l'avoit,
  De donner; et cil qui le voit
  A largesce tirer et tendre,
  Le doit bien counoistre et entendre
  Et prendre en gré .i. petit don,
- 80 S'il le donne, quar li preudom Donne le petit don envis,

Quant il l'a grant, qu'il li est vis Que ce soit à lui grans ennuis ; Ains pensse le jour et les nuis

- 85 A ce que grant don puist donner;
  A ce voit on abandonner
  Son cuer, qui est en hounour duis;
  Ne li samble si grans deduis
  Comme de donner don parant,
- 90 Et qui volenté apparant
  En voit en lui, il afiert bien;
  Qu'il le tiegne et recorde bien,
  Com petit que il en reçoive
  De lui, drois est que il perçoive
- 95 Le vouloir qui en son cuer maint.

Jà ont oï maintes et maint Recorder et soir et matin La grant largesse saint Martin, Qui son mantel copa en deus

- 100 Pour .i. poure homme souffraiteus, Qu'en son chemin tout nu trouva Et son bienfet pour Dieu rouva. Li preudom, qui d'argent n'ot point, Qui vit le poure homme en tel point,
- 105 Si nu, si las et si despris, Fu de si grant largesce espris, C'on l'orra à tous jours retrere, Qu'ele li fist s'espée trere Et son mantel en .ij. partir
- 110 Pour au poure homme repartir; Si en fu sa chars recouverte, Qui estoit nue et descouverte. Près se prist de largesce à fere

- Li preudom de gentil afere,
- 115 Qui chevaliers adont estoit,
  Quant le mantel que il vestoit
  Vout pour le poure hom desmembrer.
  Tous jours l'orra on remembrer,
  Car grant largesce en ce don a,
- 120 Que li preudom de cuer donna Si entier, com il pert à l'euvre. Autressi fins larges s'aœuvre De donner, de tel cuer le fet Que la grans volentés parfet
- 125 Le don et li donne plesance, Soit grans ou de poi de vaillance. Et qui le don reçoit et prent, Com petis qu'il soit, il mesprent S'en très grant gré ne le reçoit,
- 130 Puis que la volenté perçoit
  De celui qui si volentiers
  Le donne; quar si est entiers
  Ses cuers qu'il n'a soing de repondre
  Son avoir, quar sanz lui semondre
- 135 Donne souvent et sanz prometre, Quant il a bien le main où metre. Et adont qu'il n'a que donner, Le meffet doit on pardonner, Se il se targe en proumetant,
- 140 Car il a le cuer si metant,
  Que, se par proumesse s'endete,
  Liement en paie la dete,
  Et tant com il puet se maintient.
  S'est grans preus, quant larges hon tient

145 Grant terre et aveuques grant meule,

<sup>115</sup> chevalier. — 124 grant volenté. — 126 et au lieu de ou. — 128 petit. — 133 Son cuer.

Qu'il en est miex au poure peule, Et au riche aussi d'autre part, Car à tous son avoir repart. S'affiert que de douner soit sages,

- 150 Car bien voions que, fos ou sages,
  Fet maint homme soit tart ou tempre
  A nient aler, quant ne s'atempre
  De despendre selonc mesure.
  Et qui despent à desmesure,
- 155 Il en doit bien estre repris
  Ne aquerre n'en doit grant pris;
  Aussi ne fet cil qui desploie
  Ses dons à ceulz où mal l'emploie,
  Et as bons de donner s'estance;
- 160 Qu'il fet defaute et mesestance.
  Car larges doit amesurer
  Son cuer et par point mesurer
  Dons et despens, ce vous creant,
  Qu'il ne se rende recreant
- 165 Par si qu'il n'ait de quoi finer, Quant en largesce doit finer. Et par tant, selonc mon assens, S'acorde bien largesce et sens, Qu'il le garde de formener.
- 170 Qui ainssi se puet demener,
  Ge di, c'est largesce senée,
  Qui par avis est demenée.
  Voirs est qu'aucune fois avient
  Qu'au large aucuns besoigneus vient,
- 175 De qui il se doit moult près prendre; Ce puet on au preudomme aprendre Saint Martin, qui si près s'em prist Pour le poure homme; il nous aprist

Que chascuns doit estre soigneus 180 De secourre les besoigneus, Cui pouretez fait envaïe; Quar qui fet as poures aïe,

Quar qui fet as poures ale, Il ne le fet pas en pardon, Car Diex l'en rent le guerredon

185 A l'ame, ce est vrais recors, .

Et s'en aquiert hounour li cors.

A ce ne prent li avers garde,

Car à nule hounour ne regarde

Ne au salut de l'ame avoir;

190 Sa joie prent en son avoir,
Quant voit qu'il en est bien garnis;
S'en est gabez et escharnis,
Car il ne prent onques repos
D'assambler, ne jà son propos

195 N'en verra nul jour qu'il soit vis.
A la mort laisse moult envis
Son avoir qu'il avoit tant chier;
Bien en lait les parteurs tenchier,
Car d'avoir sa part est entais

200 Chascuns d'eulz. Et atant m'en tais.

179 chascun. — 186 le cors. — 195 N'en venrra. — 198 lest.





## LXXV

### LI DIS DES LUS ET DES BECHÉS 1.

e bien dire me pourveïsse, Se le siecle courtois veïsse, Plus assez que ne m'en pourvoie; Mès pour nul bien qu'au siecle voie

- 5 Ne me paine de bien à dire,
  Ançois sui plains d'anui et d'ire,
  Car ne voi nului garde prendre
  A biax dis qu'il m'oient reprendre,
  Ains m'en couvient pour nient lasser.
- Nonpourquant, pour le temps passer,
  Et pour mon mestier retenir,
  M'estuet l'usage maintenir,
  Et pour ce qu'il ne m'a mestier
  Que g'entrelesse mon mestier,
- 15 Dirai examples, dis et contes
  Par devant princes, dus et contes.
  Tiex y a qui volontiers m'oient,
  Et se tout autre me blasmoient,
  Comment qu'as autres despleüst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. B. fol. 136.

20 Et à ceulz seulement pleüst, S'emploieroie bien mon tans En estre devant eulz contans.

Pour eulz le bien amounester Me vourrai de dire aprester

- 25 Chose où prendre example porront,
  Mès ge ne sai s'envis l'orront.
  Du poisson qui est nommez lus
  Leur dirai la nature et l'us.
  Quant on l'a mis en .i. vivier,
- 30 Moult despert le truevent et fier Autre poisson, qu'il les deveure, Si qu'entour lui nus ne demeure; Par tant qu'il les puist atraper, Nus ne l'en puet vis eschaper;
- 35 Quarpes, brenes, roches et tenches Ont bien rendues leur sentenches, Quant les prent, quar parmi sa geule Passent, quar toutes les engeule.

Encor y font pis li bechet:
40 Quant u vivier ont leur rechet
Et on en y a mis foison,
Gros et de moienne moison,

Toute deveurent la menuise. Ainssi li viviers amenuise

45 Des menus poissons chascun jour, Pour ce que pris y ont sejour Li mal bechet, qui y font pis Que li lus, et plus de despis, Car la menuise qui descroist,

21-22 temps: contamps. — 31 poissons. — 34 vif. — 39 fet pis le bechet. — 44 le vivier. — 47 bechés.

- De quoi le plus se nourrissoit,
   Deveurent ains heure et ains tamps.
   Tout aussi, qui est voir contans,
   Avient des princes qui or sont :
   Cil qu'en lor offices mis ont,
- 55 Baillieu et prevost et maieur, Qui sont de gent grant esmaieur Et si couvoiteus sont d'argent, Qu'il estranglent la poure gent, De quoi li sires se deüst
- 60 Aidier quant besoing en eüst;
  C'est li lus, que il couvient vivre
  De ce que ses païs li livre
  Et que gaaignent et labeurent
  Les gens qui desous lui demeurent.
- 65 Mes li mal bechet vont entour,
  Qui ne cessent de querre tour
  Pour devourer la gent menue.
  La terre en tel point maintenue
  Va mal, et si avient partout;
- 70 Car li bechet fier et estout
  La menue gentimengier veulent
  Si tost qu'ochoisouner les peulent.
  Tant les chassent et les enanglent
  Qu'il les deveurent et estranglent.
- 75 Baillieu et prevost et bedel, Ce sont bechet et bechetel, Qui tout deveurent le rocin, En apert et en larrecin, Et font entendant au seignour
- 80 Qu'encor y a meffet greignour Qu'il n'en aient l'amende prise. Le seigneur du païs pou prise,

Qui ainssi en lait couvenir, Ne sai qu'il cuide devenir;

- 85 S'il y prendoit pour sa besoigne Garde, devroit avoir grant soigne De ses poures gens regarder Et les devroit de tort garder, Et les lessast fruchefier
- 90 Et acroistre et monteplier, Si c'une autre fois s'en peüst Aidier, se besoins li creüst; Mais si serjant malicieus Sont et jour et nuit curieus
- 95 De devourer le menu peule.

  Li sires a le cuer aveule

  Quant il autrement n'i prent garde,

  Et qui tort et droit n'i regarde,

  Ains lait si mener son païs
- 100 Qu'il en est de ses gens haïs,
  Qu'il sont robé et desconfit,
  S'em porte moult pou de proufit,
  Fors c'on l'en rent .i. petit conte;
  Mès il ne set pas que ce monte
- 105 Ne en quel guise il est lobez
  Et ses païs tous desrobez.
  C'est meschiez qu'il ne s'aperçoit
  Con faitement on le deçoit
  Ne comment ses païs confont,
- 110 Et le damage que li font

83 et 99 laist. — 84-86 Ces trois vers sont inintelligibles d'après le texte de mon manuscrit, qui porte au vers 86 Apres devroit: je n'ai pas su remédier à mon incapacité de comprendre, qu'en me permettant à substituer garde au mot après. Il fallait bien un régime direct au verbe prendoit. — 109 son païs. Le verbe confont a ici le sens neutre « se perd. »

Li mal bechet, si com j'ai dit.
Mès atant vueil finer men dit;
Du luc et des bechés me tais,
De la menuise engloutre entais,
115 Mès je n'en ai nommé nului
Et qui veut, si le traie à lui.



#### NOTES EXPLICATIVES.

----

# XXXVII. — LA MESSE DES OISIAUS ET LI PLAIS DES CHANONESSES ET DES GRISES NONAINS.

Ce poëme est, sans contredit, un des plus attrayants et des mieux travaillés de notre recueil. Il a pour sujet une cour de justice tenue par Vénus et le jugement prononcé par la déesse dans un litige amoureux soulevé par les nobles chanoinesses contre les humbles Bernardines. Les premières se plaignent de ce que les « grises cotes de Cistiaus », empiétant sur les antiques priviléges des dames de chapitre et à leur grand préjudice, attirent à elles, par leur trop grande complaisance, jusqu'à des seigneurs et des chevaliers. Elles dressent un fier réquisitoire contre une telle présomption; mais les nonnes savent se défendre avec dignité et avec une sympathique éloquence, et ont le talent encore de riposter finement et avec calme aux « grosses parolles et espesses » dont les ont assaillies leurs adversaires dans leur réplique. Vénus, après un long discours sur la puissance de l'amour et la légitimité de son culte pour tout le monde, sans restriction ni distinction de classes, déboute fort poliment les prétentions des surplis blancs, et les engage à « s'apaiser aux nonains. »

Ce fond du poëme ne comprend que les vv. 647 à 1218. L'introduction nous présente d'abord une messe chantée en due forme par les oiseaux, le rossignol officiant, et accompagnée d'un sermon prêché par le « papegai » ; puis un repas, présidé par la déesse, où les convives sont servis de « regards et ris plains de soupirs », et s'abandonnent à cœur joie aux douceurs de l'ivresse.

La fin fait l'effet d'une ajoute composée par le poëte comme pour apaiser sa conscience, qui semble s'être effarouchée du naturalisme un peu cru que respire sa « vision ». De la fine satire il tombe dans la prédication, et vient gravement représenter tous les épisodes de la messe des oiseaux, du repas et du plait, comme des « exemples »

Où on puet mout de bien aprendre, Car li plus est diviniteis.

Et le voilà lancé en plein allégorisme théologique et moral. Cela va si loin, que le débat soulevé par les chanoinesses contre les cotes grises, qui sont parvenues, en fait d'amour, à se pousser à l'égal des premières, est comparé à la jalousie qui, dans la parabole de l'Évangile, excite les ouvriers de la première heure contre ceux de la dernière. Ce mélange du sacré au profane était, on le sait, tout à fait du goût de l'époque et notre auteur y sacrifie souvent; il fallait bien, comme il le dit lui-même, faire en sorte qu'on plût à la fois aux fous et aux sages; il fallait réparer l'âpreté de la satire par la piété de l'intention. C'es ainsi que le poëte, qui a si vivement et si finement et, dirons-nous, si complaisamment mis en scène les religieuses des colléges nobles et des couvents, se voit amené à terminer sa pièce par une sévère réprobation des dérèglements amoureux dans le sein du clergé séculier et des congrégations sacrées.

Le débat des Chanoinesses et des Bernardines a, dans sa partie principale, été traduit en prose par Le Grand d'Aussy (éd. Renouard, I, p. 326).

- 5 Pesance; comment a-t-on pu substituer à ce mot si harmonieux la forme anormale pesanteur?
- 7 Lande, anciennement = lieu boisé, voy. Diez, Et. Wtb., I, p. 244. 8 Illande, Irlande; cp. pelle p. perle.
- 9 Tombele, forme féminine de tombeau, tumulus, tertre.
- 15 Que clert, quand il commence à faire clair. Clert, 3 ps. sing. indicat. prés. de clerir, conjugué comme courir. Ce verbe manque aux glossaires.
- 18 Par envie, à l'envi. 22 Par arramie, de concert, par suite d'une convention.
- 54 Monter, être de même hauteur, être comparable. 69 De la joie; la préposition de exprime souvent causalité. — 72 Axiser, imaginer.
- 75 Conduis; Roquefort: «cantique, action de grâces, de canticum.»

  Conduit signifiait effectivement, dans l'ancienne musique, une

- sorte de motet (1), mais bien certainement le primitif latin du mot n'est pas canticum, lequel s'est francisé en cantis.
- 100 Seignouris, cp. l'all. herrlich. 102 Sours, correspondant masc. de sourse, source. — 106 Metre en respit, différer, ajourner.
- 116 Plus joli et miex chantant sont des superlatifs. 118 Iluec ne signifie pas seulement là (le mot représente le latin in loco), mais aussi comme le latin illico (= in loco) et l'all. auf der stelle—aussitôt.—123 En haut, ou hautement (v. 140), à haute voix; cp. en bas, v. 369.
- 142 La forme rosseignot alterne avec rosseignol.—147 Encachier (enchasser), courir après, poursuivre; ce n'est pas le même mot que encauchier, bien que celui-ci signifie la même chose (Prison d'amour, 2578).
- 154 Bricon paraît avoir ici le sens de paresseux.
- 158 Coilloite, collecta (terme de liturgie catholique), prière qui précède ou qui termine (v. 360) la messe.
- 167 « Car alors on ne chantait pas de *greel* (graduel). » Le mot *greel* rend le type latin *gradale*, versets qui se disent à la messe entre l'Épître et l'Évangile.
- 174 Frion manque dans Roquefort, ainsi que le mot que le poëte nous en indique comme synonyme: linereus. Je suppose que ce dernier est identique avec linot ou linotte. Quant à frion, on le trouve renseigné dans les glossaires de Hécart (= bruant) et de Sigart (« suivant la couleur, verdier ou linotte »), et tient sans doute à la racine des mots latins frigilla ou fringilla (pinson) et friguttire (gazouiller).
- 177 Chinchevens m'est inconnu; c'est peut-être la bergeronnette (ou branlequeue). Cette supposition est fondée sur ce que je trouve l'élément chinche dans les dénominations ital. codacinciola, cincia, etc. (cp. aussi cinciallegra, mésange) (2). Un autre terme italien pour le même oiseau était cogiuvanella; il m'explique le deuxième élément de notre mot : ven = van (pris pour queue plate).
- 178 Couvens, assemblée. 189 Merlier, extension de merle.
- 218 Consievre son propos, le suivre point pour point en le dévelop-

<sup>(1)</sup> Voy. De Coussemaker, Histoire de l'Harmonie au moyen age, Paris, 1852, p. 58.

<sup>(2)</sup> Cet élément cincia exprime branlement. Du Cange a un article cinciare, qu'il interprète par pipilare, en renvoyant à son article branlare. Malheureusement je ne trouve pas cet article branlare; ce qui me confirme dans la conjecture que cinciare équivaut au mot barbare branlare (mal lu braulare). D'autre part, Diefenbach renseigne aussi tintiare, cinciare, titiare, etc., comme appliqué à la « vox passerum vel merularum. »

- pant. -221~Obeir, employé comme réfléchi, n'est pas rare (1). Cp. v. 913.
- 236 Vient = convient, voy. Boine chière, 2 (t. II, p. 400).
- 237-240 « Qu'il ne fasse rien, en action ou en parole, par quoi il puisse donner lieu à quelque mouvement de colère, dont, si on y voulût donner suite, il pourrait résulter des désagréments, tant pour lui que pour autrui. »
- 255 Recouvrer, ici, dans un sens absolu, arriver à ses fins; cp. Prison d'amour (t. I), v. 719.
- 277 Faintement, lâchement. De même au v. 299, le subst. feinte n'exprime pas ce que nous désignons aujourd'hui par ce mot, mais paresse, négligence. Se faindre, c'est: lo agir sans franchise; 20 agir sans vigueur, sans zèle (voy. v. 365); sans faindre (v. 671) ou sans faintise (v. 913), avec zèle.
- 302 Amuïs, rendu muet, réduit au silence (cp. Chevalier à la manche, 1617).
- 309 On comprend combien la première apparition et le retour du coucou, ont dû soulever l'indignation de l'assemblée. Le coucou n'est-il pas cet oiseau de mauvais augure, qui a prêté son nom à une chose affreuse en amour, l'oiseau qui met son zèle à troubler les plus tendres affections, l'oiseau traître, en un mot?
- 314 Ou crues, dans le creux.—317 « A qui son rôle d'officiant (v. 354, prestes ordenés) plaît parfaitement. »
- 318 Secrée, la secrète; oraison que le prêtre dit tout bas à la messe immédiatement avant la préface.
- 341 Porta; notre syntaxe moderne exigerait rigoureusement le subjonctif portast. — L'introduction de la colombe, comme messagère de la paix, dans le rituel d'une messe d'oiseaux chantée en l'honneur de Vénus, est une heureuse idée.
- 352 Maris est synonyme de desvoiés. La signification « triste » est secondaire.
- 376 Maisiel, massacre, boucherie, d'un verbe maiseler, répondant au type macellare, qui, dans la basse latinité, signifiait mactare.
- 385 Faire truef, trouver. 387 Notez l'absence de l's au mot autre; le même fait se répète au v. 445. La règle par contre est observée au v. 490.
- 391 « Mais elle fait une éducation (nourechon = nutritio) funeste

<sup>(1)</sup> Je ne le savais pas quand j'ai fait ma note, t. II, p. 428 ad. v. 4395. Au reste, ma faute d'alors ne modifiera ma traduction que pour les vv. 4395-95.

pour elle, car il (l'oiseau qu'elle a couvé) finit par manger sa propre mère. »

- 404 Cp. Renart, 1702: « La male goute li criet l'oil. »
- 413 On puet bien, il faut bien se résigner à...
- 414 Je ne trouve pas cet énergique proverbe dans le recueil de Le Roux de Lincy, mais il n'en est pas moins répandu dans le peuple. En allemand, on le trouve littéralement reproduit dans les *Fastnachtspiele* (p. 527): « Je mer man den dreck rurt, ie fester er stinkt. » En tout cas, il ne sonne pas très-agréablement dans la bouche de Vénus.
- 416 Chastier, comme presque toujours = instruire. 417 Demeure, en reste là.
- 450 Courtois, ici et dans les vers suivants, = large, prodigue.
- 461 Pour sés, voy. t. I, notes, p. 424, et cp. Chevalier à la manche, v. 951.
- 462 Buch, forme picarde p. bui; cp. euc, beuc (1), peuc, veuc, conuc.

  Cette finale gutturale mériterait bien quelque étude approfondie; elle représente, selon Diez, Gramm. II, 225, la consonnification de la voyelle i, mais sous quelles influences cette conversion s'est-elle opérée?
- 472 De, après aussi, = que, cp. v. 727.
- 480 Fameillous présente une intéressante substitution du suffixe osus à icus, car le mot vient du latin famelicus. Cette substitution a son explication dans le fait que le suffixe latin icus (i étant bref) n'est représenté dans la vraie couche française que par un e muet et quelquefois par le changement de la consonne finale radicale en c, ch, ou g (medicus—miege, porticus—porche). Le groupe elicus eût, à la vérité, pu se franciser par euge, mais comme ce suffixe composé est tout à fait isolé dans famelicus, on a préféré recourir à un autre suffixe. La forme famélique est moderne et d'introduction savante (2). Notez encore ici la liaison fameillous de breuvage; elle prouve qu'un adjectif pour sitiens faisait défaut et que altéré n'était pas encore en usage.
- 483 Puison, potion, breuvage. 492 Reverie, délire, folie, de reve (d'où, par l'intercalation d'un s muet, resve, rêve). La signification qu'avait anciennement ce mot, et certaines formes dialectales avec a (cp. angl. rave), justifient l'étymologie rabies que

<sup>(1)</sup> Au v. 466, toutefois, nous avons seu, et v. 477 eu, veu.

<sup>(2)</sup> Au tome I, p. 513 (v. 1377), nous avons rencontré la forme fami.

- lui attribue M. Diez. Ce vocable latin aurait ainsi produit deux formes : raire (ou reve) et rage; de même carea a laissé à la fois caire (ou care) et cage.
- 496 Ramponer (var. ramproner, ramprosner) signifie étymologiquement donner des coups de griffe, tirailler (cp. l'étymologie de railler), car le verbe vient du mot roman rampa, griffe (d'où aussi ramper, grimper). Subst. ramprone, raillerie, propos blessant.
- 507 Tiés, thiois; ce qui me surprend dans cette forme, c'est qu'elle est traitée de monosyllabique.
- 513 Drecie, rangée de plats; subst. verbal féminin de drecier, dresser, servir (pr. arranger, disposer) les mets sur table (d'où dressoir, étagère où l'on plaçait les mets). Le verbe drecier, de la signification placer un plat ou un mets sur la table (v. 518), a passé à celle de présenter le mets à une personne, la servir (v. 550).
- 514 Je cherche en vain le verbe soucher, souchier dans les dictionnaires (car il ne peut être question de soucier); j'ai, par conséquent, recours à la conjecture et j'admets un type succare, saucer, tremper de succus, sucus, jus, sauce (cp. pour la forme, moucher de muccare). Il s'agirait ainsi de « prières à la sauce de larmes. » Cp. plus haut (v. 496) les rampones à la sauce de jalousie.
- 540 Bien partie, bien partagée, bien lotie.
- 548 Aaisemence, p. aaisement. Nous avons eu à signaler un autre substantif de la même facture : detriemence, Baud. de Condé, Prison d'amour, 1051.
- 555 Conseillier a ici l'acception de « tirer d'embarras, assister. »
- 559 Mais que = fors que, seulement.
- 563 « Pas plus que je fusse mort. » Cette valeur de dont (= si) est passée sous silence dans Burguy. Elle s'explique par le passage du sens local où au sens temporel lorsque, dont nous avons parlé t. II, p. 426.
- 566 Iaus tamains; sur cette ajoute du pronom iaus (eux), voy. ma note t. I, p. 394.
- 572 Conter à, tenir compte, faire cas de.
- 574 Cette mention de Beaumont n'est pas sans valeur pour fixer la nationalité de notre poëte; elle atteste ses relations avec la cour de Hainaut (voy. l'Introduction). Sestier, setier. Le sextarius était une mesure tant pour les liquides que pour les matières sèches. « Apud Bellijocum sextarius vini tribus mensuris, vulgo

- chopines, aequivalet, alibi duas tantum continet, et alibi unam » (Du Cange).
- 586-7 « Et ce qui m'en avait fait prendre à force (cp. v. 627 à grant forche), c'est qu'elle prenait plaisir à ceux qui s'enivraient. »
- 597 « Quatre fois autant que par devant. » On connaît cette signification de fois donnée au mot double dans l'ancienne langue : à cent doubles, au centuple. Il devient ainsi synonyme de tans (voy. v. 187) ou de fie (voy. p. 58, v. 287).
- 601-2 a Dont maint amoureux put obtenir autant qu'il en pouvait demander.»
- 621 Ce vers doit vouloir dire: « Pour stimuler la boisson. » Cet emploi de ramproner est curieux.
- 624 Pour est suivi ici du nominatif (outrageus); plus haut (v. 588), il l'était du cas oblique (pour le plus chier); voy. ma note t. II, p. 457 (ad. v. 232).
- 638 Loisir, ici = complaisance, empressement.
- 642 Estampie, prov. estampida, ital. stampita, sorte de chanson chantée avec accompagnement de vielle. Voy. sur la définition et l'étymologie de ce mot, Diez, Et. Wtb. II, p. 284, et Gachet, Glossaire, p. 184.
- 653 « Entourée d'une grande troupe de surplis blancs. »
- 654 Li pars, le parc, l'enclos. 655 « Les chevaliers qui les conduisaient eurent bien vite frayé un chemin à travers la foule.»
- 672 « Les nonnes grises », plus bas (v. 921) appelées les « grises cotes de Cistiaus », appartenaient à la règle de Saint-Bernard.

   Nonain est la forme du cas oblique, et, avec l's, celle du pluriel; le nom. sing. est none (v. 712).
- 675 Sourtraire, détourner, débaucher, offre encore un exemple de la constante confusion des préfixes sour et soz ou sous dans le dialecte picard.
- 685-6 « Et qui, à cet effet, organisaient fêtes, tournois et tables rondes.»
- 688 Pou dangier, peu de difficulté, peu de résistance.
- 694-97 « Mais qu'elles renocent à ce qu'elles ont entrepris contre nous (sour a souvent cette signification), et qu'elles en reviennent au règlement de leur ordre et s'en contentent. »
- 711 Faire courre droit, laisser au droit son cours.
- 716 Par tel samblance, ici = en ces termes.
- 718 La cui poissance, cujus potentia. Ce génitif cui et la tournure qui l'accompagne, bien que très-fréquente, est négligée dans la grammaire de Burguy.

- 725 « A l'amour et aux droits qui s'y rattachent. »
- 729 Ce « savereuses » est fort expressif. Cependant le terme, dans l'usage des trouvères, ne disait guère plus qu'agréable.
- 732 Orgeillous, ici brillant, riche.
- 739 S'escondire, se justifier; cp. p. 201, v. 146.
- 745 Les respondre, veut dire soit « répondre à leurs avances », ou « nous mettre à leur niveau. »
- 746 Despondre partie (litt. exponere partes, jouer son rôle), ici, semble-t-il, donner preuve ou mettre en œuvre. Nous rencontrons la même expression v. 1225, mais là le mot partie, comme il résulte du v. 1228, a sa signification habituelle, savoir: la partie opposée au tout.
- 751 « Qu'est-ce que cela nous regarde? »
- 755 Sains, sans. La même phrase métaphorique s'est présentée dans le dit du Lévrier, vv. 1100-1.—Le défendeur accuse ici la partie adverse de rançonner les chevaliers qui tombent dans leurs filets, à tel point que beaucoup d'entre eux, au moment même où ils se croient arrivés au terme de leurs poursuites, se découragent et se retirent.
- 762 «Plus il dépense, moins il y gagne.»—765 «Elles poussent leurs prétentions trop loin.»
- 769 En tous endrois, en tous points.
- 781 « Dame, vous venez d'entendre des choses qui dépassent toute mesure. »
- 783 Faire aatie envers ou s'aatir à qqn. (v. 927), signifie rivaliser, faire concurrence.
- 784 « Certes, leur rôle dans le monde est peu en rapport avec le nôtre; elles ne peuvent se comparer à nous ni en manières nobles, élégantes, ni en ce qui touche le costume, etc. »
- 795 Counoistre, reconnaître, avouer, cp. v. 1205.
- 799 En laigne, en habits de laine. Laigne (lat. laneus) est une simple variété de lange, cp. estrange et estraigne de extraneus.
- 802 « Celui-là se fourvoierait grandement qui ne saurait choisir du meilleur côté. »
- 807 Encharchier, se charger de, se rendre coupable de.
- 809 «Beaucoup de gens ont votre amour à fort bon compte et obtiennent prompte réponse. »
- 811 Penitence exprime ici le temps d'épreuve où la coquette fait languir son soupirant.
- 816 Consirer, languir après quelque chose, voy. t. I, p. 512.

- 829 L'expression mettre entente après qqn., porter ses vues sur qqn., mérite d'être recueillie.
- 836 «Ceux-là, nous vous les abandonnons volontiers.» Faire quitance de qqch. = la clamer quite (v. 850) ou laissier coie (vv. 835 et 843). On sait que quite et coit ou coi proviennent tous deux du latin quietus.
- 840 Cette forme traites est très-curieuse; les présents de l'indicatif de tous les verbes français ont la désinence des première et seconde personnes du pluriel (ons et ez) accentuée, s'écartant ainsi, du moins en ce qui concerne la 3º conjugaison latine, des précédents latins: ainsi véndimus-vendons, légitis-liséz. Les seuls cas, où ce déplacement d'accent ne s'est pas produit, sont dicitis-dites (p. disez) et facitis-faites (p. faisez), et, dans le domaine de l'ancienne langue, également les premières personnes de ces mêmes verbes: dimes (p. disons) et faimes (p. faisons) (1). A ces exceptions, notre passage nous permet d'en ajouter une cinquième: traites (de trahitis) (2). La rime et le souvenir de faites ont naturellement favorisé ici cet écart de la règle, car la forme normale était, pour Jean de Condé, comme pour tout le monde, traiés (ou selon l'orthographe de notre ms., traieis), comme le constate le v. 832.
- 841 Consecré, consacré, religieux. 844 Enclostre, de inclaustrum, synonyme de claustrum (cloître).
- 845 « Voilà les gens qui vous conviennent, qui sont de votre acabit; » tel est le sens de cette expression proverbiale : « Ce sera du drap selon la fourrure (penne). »
- 846 Évidemment il y a ici ellipse de la préposition à; elle est le fait d'une négligence non pas du scribe, mais de l'auteur; cp.v. 1630.

Le poëte nous cite ici cinq chapitres de dames nobles appartenant à nos contrées :

- 1º Andenne, sur la Meuse, fondé en 677 par sainte Begge, sœur de sainte Gertrude, première abbesse de Nivelles.
- 2º Moustier-sur-Sambre, au pays de Namur, fondé vers 661, par saint Amand; ce fut d'abord un couvent sous la règle de saint Benoît. Dans le XIIIº siêcle, les religieuses ayant scandalisé l'évêque de Liége, Henri de Gueldre, celui-ci remplaça leur

<sup>(1)</sup> Voy. G. Paris, Rôle de l'accent, p. 70, et Burguy, II, 144, 159.

<sup>(2)</sup> A la vérité, traites est ici un impératif, mais il y a, au pluriel, identité parfaite entre l'impératif et le présent de l'indicatif.

institution par un chapitre de chanoinesses nobles, sous la direction de sa nièce, Sophie de Nassau, première abbesse de Moustier.

3º Nivelles, fondé, en 652, par sainte Gertrude, qui en fut la première abbesse.

 $4^{\rm o}$   $\it Maubeuge,$ fondé, en 656, par sainte Aldegonde, sœur de sainte Waltrude.

5º Mons (dames de Sainte-Waudru). L'origine du chapitre de Sainte-Waudru, ainsi que celle de la plupart de nos anciennes abbayes, remonte à l'époque légendaire. Ce fut, dit-on, d'abord une réunion libre de femmes pieuses, sous la direction de Waldtrude, femme du comte Vincent (seconde moitié du VIIº siècle).

Au concile d'Aix-la-Chapelle (816), on voulut les forcer à devenir de véritables religieuses; mais elles résistèrent opiniâtrement, et on dut se contenter, par transaction, de les soumettre à une règle, sans vœux, et qu'elles pouvaient toujours abandonner en quittant l'établissement.

La dignité abbatiale passa, sous Régnier au long Col (dit-on), au comte de Hainaut, déjà avoué du chapitre.

Les dames chanoinesses n'étaient pas, comme on sait, liées par des vœux de chasteté, de pauvreté ou d'obéissance. Leurs obligations, en retour des riches prébendes dont elles jouissaient, se bornaient à quelques offices de peu d'importance. Elles étaient, par conséquent, autorisées à reprocher aux Bernardines, qui étaient des nonains secrées (v. 855), de se livrer aux plaisirs de l'amour. — Voy., sur les habitudes des chanoinesses, le passage de Jacques de Vitry, cité par Du Cange sous le mot Canonicae.

- 864 Amparlier, avocat; en bas-latin praelocutor (voy. DC., où notre vers est cité). On trouve aussi avant-parlier. L'adjectif bien emparlé=qui apte et eleganter loquitur, se rencontre fréquemment chez les trouvères.
- 866 Cette épithète espès, appliquée à parole, est intéressante; elle forme une parfaite synonymie avec gros (primitif de grossier),

   qui manque de finesse, de délicatesse. Cp. en allemand, « grobe, fette, diche Gedanken » (Luther). Les Latins donnaient également à crassus un sens métaphorique analogue.
- 872 « Que madame veuille nous en faire pardon! »
- 874 Pour le genre masculin de *rencontre* (riposte), cp. t. II, p. 406 (v. 30).

- 879-80 «Si nous en arrivions (si nous nous laissions aller) à la violence et aux réponses grossières.
- 881 Notez ces variations orthographiques des désinences de l're pers. plur., iemes (v. 874) et iesmes; de même tantôt ames, imes, tantôt asmes, ismes; voy. p. 348 (v. 491).
- 884 « C'est pourquoi, que cette discussion (tenche) soit maintenant terminée (departie) par un arrêt (en droit faisant) et qu'il en soit rendu juste sentence. »
- 889 « Et le droit vient généralement à se faire jour. »
- 890 La nonnette en appelle maintenant, pour réfuter les reproches d'usurpation lancés par l'adversaire, à la supériorité due au sentiment et aux qualités du cœur sur les avantages de la naissance, les dehors brillants et les honneurs mondains; les gens d'humble condition sont tout aussi bien doués sous le rapport du cœur et ont par conséquent tout autant de droit à l'amour que les grands et les riches.
- 898 « Cela est facile à reconnaître. »
- 905 Ne vont point, ici = 'ne sont point distribués, n'échoient pas. La même pensée revient, dans la bouche de Vénus, v. 1114-15.
- 909 « Dans les classes aisées et riches. »
- 914 Cointise exprime ici les agréments que donne une position élevée; cp. v. 1061, biaus atours et cointise. 917 Oni, égal.
- 921 Ce vers a été mal ponctué. Lisez : Nos (le ms. a nous) grises cotes de Cistiaus N'affierent pas...
- 922 Vàirs manteaux, manteaux doublés de vair (fourrure gris-blanc mêlé). « Le fabliau, dit Le Grand d'Aussy, sembleroit faire entendre que les quatre chapitres nobles de chanoinesses avoient leur manteau doublé de même. Les choses ont changé. Maubeuge l'a depuis porté en drap noir et Mons en drap noir doublé d'hermine. Il en est de même des Bernardines qui, aujourd'hui, sont habillées en blanc et qui dans le fabliau sont toujours nommées nonnes grises; mais c'est que, dans les ordres qu'alors on appeloit blancs, on portoit les habits avec la couleur naturelle de la laine, et, par conséquent, gris. » — « Sous Joseph II, on vit paraître, le 22 avril 1781, un édit commun à tous les chapitres nobles de chanoinesses aux Pays-Bas et où l'on déterminait minutieusement la manière de vivre qui leur était imposée... L'ancien costume blanc, sous lequel on représente sainte Gertrude, et qui valait aux chanoinesses le nom de Demoiselles du blanc surplis, fut alors remplacé par un vêtement noir, de taffetas, pour l'été, et de gros de Tours, pour

l'hiver, sans manteau ni voile; mais ce costume n'était pas obligatoire pour les chanoinesses lorsqu'elles se trouvaient chez elles ou hors la ville » (Tarlier et Wauters, Géographie et histoire des communes belges, ville de Nivelles; Bruxelles, 1862, p. 91).

- 925 Li fors, le point essentiel, le côté important, cp. Mestier d'armes, 19 (t. I, p. 71, où j'ai eu le tort de corriger li sors), et Chev. à la manche, 1420.
- 931 D'avoir benefisce en amours, d'être mises en possession légale du droit d'amour.
- 939 Descort, dissidence, représente le subst. verbal radical de descorder, comme l'opposé accort celui d'accorder.
- 944 Une parole mal taillée est encore une expression bien significative et digne d'être relevée.
- 959 Marle, variété de masle, comme merler de mesler.
- 955 Ce jugement de Vénus et les premiers considérants ne manquent pas de grandeur.
- 965 Premeraine tient au verbe œvre (la première), et non pas au subst. terre qui le précède immédiatement.
- 969 Nature est le régime direct, et Dieu le sujet sous-entendu du verbe establi.
- 973 Assamble, se joint. 975 Sans, excepté, sauf.
- 990 Cette distinction entre l'âme sensible des animaux (v. 982) et l'âme raisonnable de l'homme prête beaucoup d'attrait à ce passage.
- 991 Seur est une faute d'impression; lisez : Pour.
- 999 et ss. « Quand chez l'homme (c' est là le rapport exprimé par le pronom i) l'âme qui a éprouvé la force de l'amour s'est mise d'accord avec les sensations du corps, perçues par les cinq sens de l'homme, elles suivent ensemble une volonté commune (le si dans s'ont introduit la proposition principale), de sorte que par leur impulsion, le cœur, épris d'un vrai désir, se sent irrésistiblement porté vers moi. » Il y a là un peu de philosophisme sur les trois puissances : âme, corps et cœur.
- 1023 « Et un roi meurt de mort aussi cruelle (diverse) ou plus cruelle encore... »
- 1030 S'assentir, suivi de l'infinitif sans à, n'est pas un fait insolite, mais il paraît motivé ici par le désir d'éviter l'hiatus à amor. Nous avons vu plus haut (v. 846) une semblable omission de à devant Andenne.

1032 A un fuer, au même prix, sur le même rang.

1038 « De manière que l'homme de basse condition est en droit d'y prétendre (y atendre) ».

1041 Onis, ineis (cp. 1028 ivelment), égaux.

1042 Cruveis, cruel; la même insertion euphonique de v que dans jeuvé (v. 756) et acouvardir (v. 1047); voy. t. II, p. 449 (ad. v. 580).

1044 Malgré mon manuscrit, je suis disposé, pour satisfaire au sens, à changer et en se: « si, par ma force, il ne devenait miséricordieux. »

1045 Les plus roys. Cet emploi superlatif de roi rappelle le dominissimus de la basse latinité, et encore plus le vers de La Fontaine:

Le plus ûne des deux n'est pas celui qu'on pense.

1053 Pris durement, je les prise hautement.

1057 Effacez la virgule; premeraines est, comme souveraines, l'attribut de estre.—Notez l'emploi féminin de ordre; cp. t. I, p. 46, v. 43: Puis qu'ila le haute ordre prise.

1059 Ounesté; le vieux langage attachait souvent au mot honnête et honnêteté l'idée accessoire de distinction, d'élégance, de magnificence; cp. v. 1100.

1067 Partis est une faute grammaticale de l'auteur pour parties.

1076 Espanir, dessaisir, déposséder (ce verbe manque, avec cette signification secondaire, dans Roquefort et dans Burguy). C'est un composé de panir, dont j'ai traité t. I, p. 391 (v. 163), et qui dit la même chose. La signification première est : dégager, ou plutôt faire rendre le gage (pan), ou payer une somme équivalente. De celle-ci découlent à la fois le sens de compenser, expier, que renseignent les glossaires (1), et celui de déposséder. — Dans les patois on trouve encore espanir (wallon spani), épanir, épenir, avec le sens de sevrer, et Gachet (v° espaint) en cite aussi des exemples tirés des anciens trouvères. Est-ce le même verbe que celui qui nous occupe? La signification s'y prêterait assez bien, mais il est plus naturel de le rapporter au mot germanique span, lait maternel (2),

Mais pur ço ke tant nus pechames Et de pechié nus encombrames, Le nus estut espenir.

<sup>(4)</sup> Marie de France, II, p. 477:

<sup>(2)</sup> Cochon de lait se dit en allemand span-ferkel.

(cp. vieux haut. all. spunne, mammelle) et de l'identifier avec le verbe spanen, spenen, qui se trouve dans divers dialectes allemands avec le sens de sevrer un enfant. — On pourrait aussi bien, je m'en aperçois, interpréter espanir, dans notre passage, par sevrer (se sevrer de plaisir est un terme trèscourant) et y voir le terme courant des patois du Nord.

1078 En recoi, tranquillement, sans bruit. Recoi est le latin requietem (cp. paroi de parietem).

1092 « Qui qu'elles puissent offenser en faisant l'amour, bien certainement, en ce faisant, elles ne méfont pas envers moi. »

Mettez une virgule après aiment.

1101 « Payer sa journée », faire son service. — Les deux proverbes ici rappelés ne sont pas dans Le Roux de Lincy.

1107 La chair des paonneaux était anciennement très-recherchée. Raoul de Cambrai, LXX:

> Del mangier pense, si fera grant bonté : Poons rotiz et bons cisnes pevreis Et venoison à molt riche plenté.

- 1113 A son endroit, selon son rang. Cp. Blanc chevalier, 105.
- 1114 La nonnette grise avait déjà dit la même chose, vv. 903-5. 1121 Et si, et par contre.
- 1130 Fors que, renforcé par non, est insolite; c'est une incorrecte assimilation à la tournure se... non.
- 1139 En cest propos, en cette manière d'agir.
- 1151 Remanoir, rester en arrière, ici = demeurer sans amateur.
- 1155 Qu'il n'a le fin, qu'il n'a l'argent de quoi le payer.
- 1157 « Ou même (litt. plutôt) de l'eau ».
- 1168-9 « Il y en a qui s'en rapportent pleinement à moi, au point que, pour arriver à leur fin, ils ne songent pas à changer leur premier choix »; c'est là, si j'ai bien compris, le sens de cangier estage. Les uns suivent, sans dévier, leur premier mouvement; d'autres, après avoir longtemps chassé l'aventure et vu défiler devant eux les plus belles femmes, sont tout à coup épris d'une beauté de beaucoup inférieure à celles qu'ils avaient dédaignées.
- 1184 S'en ara son propos, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à ses fins. Si = jusqu'à ce que, voy. t. I, p. 410 (v. 91).
- 1186 « Abstenez-vous de disputer plus longtemps ».
- 1203 « Ce serait difficile (fort) à faire ». 1206 « Cela ne vaut pas deux noix »; litt. deux nois ne valent pas cela.

- 1212 S'apaisier, faire la paix.
- 1214 Quite et quite; cette répétition est fondée sur ce qu'il y a quittance de deux parts; nous l'avons conservée dans la formule être quitte à quitte. Notez encore que quite, anciennement, ne s'appliquait pas seulement à celui qui a payé, qui s'est libéré, mais aussi à la dette acquittée, contre laquelle il n'y a plus à réclamer. Quite, par une forme barbare quitus, vient de quietus et dit à la lettre « qui n'est plus inquiété ou poursuivi par le créancier. »
- 1215 « Telle est la teneur de mon arrêt (dit) ».
- 1219 Des sphères de la poésie gracieuse et légère, l'auteur se laisse aller maintenant au ton magistral et sévère du sermonneur. Il va nous faire entendre que les gaies fictions (risées) et les étranges histoires qu'il vient de raconter ont un sens trèsprofond, très-religieux; qu'elles ne s'adressent pas seulement aux fous et joyeux compagnons, mais tout autant aux hommes sérieux et « garnis » de sens. Il se met donc en train de « ramener à divinité » le contenu de son « avision ».
- 1223 « Divinité », théologie; ce sens du mot a survécu dans l'anglais divinity. La signification actuelle de divinité se rendait jadis plutôt par déité (v. 1331).
- 1224 Encor, p. encore que, quoique.
- 1225 Voy. v. 746. 1226 Faire partie, partir, s'en aller. 1227 Gloser, commenter, expliquer. 1230 Par lui, de son côté.
- 1244 Entendre, intentum esse; nous aurons la périphrase adjective au v. 1366 : entente ère.
- 1246 De fais devins, de conduite pieuse.
- 1256 Mestier, ministère, service, cp. v. 1239 ou Dieu servisce.
- 1277 Chaient, forme concurrente de chiéent, chéent. 1289 Besloy, infraction à la loi; cp. t. I, p. 386.
- 1301 Saint Matthieu, XXII, 39. 1311 « 11 faut nécessairement. »
- 1323 « Et j'en ai exprimé le sujet par la rose, comme étant la fleur que l'on estime le plus, mais elle est loin d'être comparable au sacrement ».
- 1334 Atemprement, mesure, modération.
- 1337-39 On pourrait au besoin objecter ces vers à ceux qui voudraient encore soutenir l'identité de Jean de Condé le poëte avec Jean de Condé le Carme; mais, à vrai dire, il s'agirait encore de savoir si dignité se rapporte à la position ecclésiastique ou s'il doit être pris au sens moral.

- 1341 Sairement est la forme vraiment française de sacrement; de là le mot serment.
- 1357 Embasti, enfoncé, plongé. L'idée de bastir implique toujours fixité; et embastir signifie au propre « ficher dans ».
- 1360 Entrelaissier, au sens actif = interrompre, faire cesser; au sens neutre = cesser. 1378 Avisé, ici = examiné et interprété.
- 1384 Vrai, ici = fondé. Il ne s'agit pas de vérité historique.
- 1392 Saint Luc, ch. 22, vv. 24-30.
- 1400 A Dieu, aux yeux de Dieu. 1403 De grant conte (compte), de grand prix. 1408 Pour, à propos de.
- 1411 S'atemprer, se mettre en mesure.—1414 Ens ou conte, au nombre.
- 1420 Furent au conte, prirent part au payement, obtinrent leur salaire.
   1421 A l'eure de complie, c'est-à-dire le soir, après vêpres.
- 1425 Jà = encore, quoique.
- 1442 Oevre, ouvre; le sujet est Dieu.
- 1454 « Nul n'y échappe ». Eskieu, eskiu (prov. esquiu), fém. eskieure (v. 1567) ou eschieue (Entendement, 1145) est l'adjectif verbal de esquiver (anc. eschiver), ital. schivare, schifare, qui vient, selon Diez, du tudesque skiuhan (all. mod. scheuen), avoir peur, fuir, éviter. Notre adjectif signifie donc : qui a peur, qui fuit, qui échappe. Du sens fuyard découle celui de chassé (v. 1567), proscrit, cxilé, misérable. La forme eskiu est antérieure à eskieu; u s'est troublé en eu. Or cet u provient de la vocalisation du v de esquiver (cp. civitatem, prov. ciutat). Ce v radical, rencontrant une consonne, peut aussi bien tomber; c'est ainsi que nous trouvons aussi au nom. sing. la forme esquis. Cette forme s'est présentée à nous, t. I, p. 473 (v. 166), exprimant le dénuement, la misère, et je m'aperçois que je ne l'avais pas bien comprise en la ramenant, un peu forcément, à un verbe esquerre. M. Burguy s'est certainement trompé en rapportant (vo eschiver) la forme eschis au latin excisus.
- 1458 «Et qui a la prétention d'être un vrai amant». 1459 Construction négligée. Traduisez: « Et à qui ce qu'il aime plaît tant».
- 1466 Estre acordeis, ici = être appliqué.
- 1467-8 Ahaner, ahan, voy. t. II, p. 431 (v. 1971).
- 1472 Disent est un prétérit : dirent. 1473 Journée, prix d'une journée. 1474 Deis, dès. 1479 Nommée, fixée, convenue.
- 1493-4 « Pour peu qu'on les examine à fond, on y trouvera beaucoup de sens ». Ma fiction, dit le poëte, n'est pas si frivole ni si mondaine qu'elle en a l'air.
- 1500 et ss. Un raisonnement analogue, mais appliqué non pas, comme

- ici, aux fous, mais aux mauvais, a été tenu par Baudouin, dans son Conte du dragon, 46 et suiv. A le fois, parfois.
- 1509 Retenir estage, faire séjour. 1510 « Il doit aussi être à même (avoir avantage). »
- 1519 Meüre vient de meürer, prov. madurar, lat. maturare, non pas de meürir (lat. maturescere), qui eût fait meürt ou meürist.
- 1527 Le poëte, arrivé à bout de son commentaire théologique, termine par une admonestation à l'adresse des chanoinesses et des religieuses, qui jouent un si grand rôle dans son poëme; rôle qu'il a la conscience d'avoir puisé non pas dans son imagination, mais dans les réalités de la vie.
- 1528 Or ains, tout-à-l'heure.
- 1548 Le sujet n'est pas ici *amours*, comme dans la phrase précédente; il faudrait, dans ce cas, *confermée*. Le sens est : « Ce que je dis là est confirmé par l'Église. »
- 1554 Maiement, principalement, est une forme singulière et difficile à expliquer. Le mot usuel est maismement ou meismement (voy. Baud. de C., Wardecors, 147), qui répond à l'ital. massimamente. Je ne saurais m'expliquer notre forme (on trouve aussi maement, dans les Moralités sur Job, p. 471) autrement qu'en y voyant une dérivation adverbiale de magis. 1556 Dangier, autorité, domination.
- 1564-5 Le poëte n'entend pas ici parler de mariage, mais de l'amour saint, consacré à Dieu.
- 1567 Eskieuve, bannie, voy. v. 1454.
- 1569 Plus longe est un superlatif, voy. t. I, p. 393.
- 1574 Ceste amours, c'est-à-dire le vrai amour « où il n'a pechié ne ordure » (v. 1565).

# XXXVIII. — LI DIS DE L'ENTENDEMENT.

Cette composition est l'assemblage de quatorze paraboles ou apologues, formant autant d'épisodes d'une perégrination que le poëte dit avoir faite en songe, en compagnie d'Entendement. Celui-ci se charge de révéler à son compagnon l'enseignement à tirer des scènes diverses qui se présentent successivement, tant pour ce monde-ci que pour le salut éternel.

- 2 Comme le fait voir ce passage, le verbe impersonnel membrer n'exprime pas seulement le souvenir ou la pensée tournée vers le passé, mais aussi l'intention ou la pensée dirigée vers le futur; il me membre équivaut donc à: il me passe par la tête.
- 5 Assouplir, s'attrister.—Divers, contraire, désagréable, mauvais.
- 11 Il vaut la peine de mentionner ici, à propos des verbes réfléchis, l'accord du participe avec le sujet et non pas avec le régime direct: acheminez et non pas acheminé. La même règle domine en provençal. Voy. là-dessus Diez, Gramm. III, 284.
- 12 La gaite; la langue moderne n'a plus, dans le sens concret, que le masculin le guet (anc. gait, wait, wet). Voy. Du Cange, v° wacta, où notre vers est cité.
- 15-16 Ces vers sont cités par Du Cange, voambulatura (it ambiadura).
- 25 Entier, sincère (lat. integer).
- 38 et ss. Ces vers se rapportent, à ce qu'il semble, à quelque passage poétique, où Entendement est représenté comme portant secours à un homme aux prises avec Désir. Peut-être notre poète lui-même, dans une pièce perdue, avait-il traité ce sujet.
- 42 Avoir mestier à gqn., être utile, rendre service.
- 48 Notez le nombre singulier du verbe; le sujet « deus jours » est envisagé non pas comme une pluralité, mais comme une simple étendue de temps. Par un principe analogue nous aurons plus loin, v. 112, cent mars vaut.
- 62 Peule, plus bas (v. 70) pueple.
- 65 Le pié mettre, y arriver, atteindre.
- 71 Contret, du lat. contractus = extortus membris fractusque, contrefait, estropié.
- 72 Belement, de même que la locution à trait, = doucement, sans précipitation. Les deux termes sont fréquemment associés.
- 79 En estant, debout. 81 S'humelier, dans le sens matériel de se baisser, et comme synonyme de s'encliner, est un terme très-fréquent. Il est conforme au sens propre de l'adj. humilis. 83 Le cours, terme adverbial, rapidement; c'est l'opposé de le pas (vv. 73 et 99).
- 95 J'ai mal fait de mettre un s à l'un; je devais plutôt ôter celui de l'autres; le sens est celui-ci: « car il (li eiirs) est pour l'un proche, pour l'autre éloigné. »
- 99 C'est un proverbe à ajouter à la collection de Le Roux de Lincy.
- 108 Monstre, ou moustre, signifie, au masculin, toute chose qui frappe la vue, tout fait extérieur; il est synonyme de signe (v. 148); au féminin, le mot signifie démonstration, preuve (v. 1283).

- 109 Nous prenons occasion ici de rappeler que *rien* échappe tout à fait à la règle de l's, comme amour. La finale y est ajoutée sans principe; ici, par exemple, il faudrait la forme-régime rien. 110 Ele, c.-à-d. riens, chose.
- 112 « Cent marcs vaut de bonne fortune une insignifiante partie, » c.·à-d. un capital de cent marcs est peu de chose en comparaison de la bonne chance. Demie = petite partie, peu de chose, une bagatelle, un tant soit peu, cp. v. 391, puis p. 136 v. 109. Pour le singulier vaut, voy. v. 48.
- 113 Desregnant est une variété de prononciation du mot desresnant, discutant, causant; cp. v. 342 pugnaise p. pusnaise. Le son n prend également le son mouillé dans cliquer p. cliner.
- 124 Rubeste, appliqué à la montagne, exprime soit son caractère sauvage, ou la difficulté de la gravir.
- 125 Roiste, roide; s intercalaire.— Merveilleus, ici, comme souvent, étrange à faire peur, effrayant.
- 135 Mespasser, faire un faux pas (mot curieux à noter, il revient p. 310, v. 177). 136 Sans respas, sans retour; de respasser, revenir à santé. Cp. Dit de la Chandelle, 80 (p. 126).
- 146 Voiant, en présence de, coram; préposition participiale comme non-obstant, joignant, durant.
- 154 Defier, ici = menacer. 158 L'en = l'on. 161 Haitiez, bien portant. 166 Bastir, établir, préparer de longue main; cp. Berte aux gr. p. XCVI: De traïson bastir n'est pas la vieille lente; Roman de la Rose, 8530. Moult m'avés or grant los basti.
- 169-171 Cp. le dit de la Chandelle, 83-87.
- 173 Voire que, locution adverbiale = pour être plus exact, pour mieux dire. 182 La laisse (A. lasse), la malheureuse. Pour la locution « en avoir le cou chargé, » cp. v. 1062, « je t'en charge au col le fardel, » et les expressions allemandes : einem etwas auf den Hals werfen ou laden.
- 187 Le me samble; pour le à l'accusatif, tout en étant le sujet logique de samble, voy. mes notes, t. I, p. 511 et t. II p. 383.
- 191 Usage, manière de vivre. 198 Connu, je reconnus, forme insolite p. conui ou connuc. Vois de gent, voix humaine.
- 203 Oc (j'entendis), forme concurrente de oï; l'i épaissi en c, voy. pl. h. p. 331 (v. 462). Nous retrouvons la forme bissyllabique oï huit vers plus bas, v. 211.
- 210 En cel haut, est une façon de parler assez singulière et paraît signifier « au milieu de ce bruit de fête. » Aurait-il existé un

subst. haut avec l'acception de fête (cp. l'all. hoch-zeit, temps de réjouissance, fête et spécialement fête nuptiale)?

- 213 Tentist (cp. v. 722); nous n'avons plus que le composé retentir.
- 215 Efforcier, sens neutre, devenir fort.
- 218 S'enbatre sur, se mêler à. 220 Esloigner une chose, s'en tenir à distance; voy. t. II, p. 412 (v. 25) et 447 (v. 32).
- 227 En un plain; je crois qu'il faut lire enmi plain. Abandonner brusquement s'exprime parfois par laissier enmi plain, voy. Gachet, Gloss. p. 371; c'est bien le laisser en plan de la langue moderne. Si l'expression antique était en plain tout court, j'y verrais volontiers une simple périphrase de l'adverbe latin plane, sans hésitation, entièrement; mais l'adjonction de mi ou (si notre leçon est correcte) de l'article un m'engage à voir au fond de la locution l'idée: dans la plaine, au beau milieu du champ; laisser quelqu'un en plan, c'est l'empêcher soit d'avancer, soit de reculer.
- 230 Eslessier, se laisser aller.
- 235 Cette parabole est traitée aussi dans Barlaam et Josaphat (pp. 80 et ss.), mais la mise en action de dame Pourveance y fait défaut.
- 250 Garnison, comme garison, provision de subsistances; de garnir (v. 253), pourvoir. 251 Essillier, ici dans son vrai sens d'exiler (de essil, v. 270). 252 Conseillier, assister en action aussi bien qu'en parole. 254 Escarni, propr. raillé, puis frustré, pris au dépourvu.
- 264 A grant revel, avec de bruyantes démonstrations de joie.
- 290 S'ensoigner, se soucier. Le ms. avait, par une confusion fréquente, essoignera.
- 295 Choisir, apercevoir, voir, cp. v. 650. 300 Et après venoient, et le suivaient, lui faisaient cortége. 302 Omission du pronom le. 308 Connoissance, sagesse.
- 225 Laist est la forme du subjonctif; il faut lait. J'ai rencontré cette faute à plusieurs reprises dans mon manuscrit; j'ai cru devoir la corriger, bien que M. Burguy ait constaté que lest se présente comme forme de l'indicatif, vers la fin du XIIIe siècle, au sud de la Picardie et dans l'Ile-de-France. Ce qui m'y a particulièrement engagé, c'est la circonstance que j'ai rencontré, dans notre auteur même, pl. h. (p. 5, v. 145), le verbe lait rimant avec le subst. lait injure.
- 328. Se percevoir, se pourvoir, se mettre en mesure; cp. v. 344.
- 333 Lisez mort sure au lieu de morsure. 337 Acouvrir; cp. la com-

- position analogue aouvrir. 344 A heure, à temps. 352 De tous lieus, en tous points.
- 365 Fouc, folc, par transposition floc, troupeau, multitude; mot germanique: anglo-saxon folc, floc (angl. flock), tudesque folc (all. mod. volk).
- 369 Enangler, pousser dans un coin; cp. v. 931. 371 Paraler, continuer d'aler, cp. t. II, p. 273, v. 74. Par loisir, à son aise. 371 » Les plus laineux ». Pourquoi a-t-on laissé subsister barbu, chevelu, et renoncé à lanu? 377 « Faire le profit », c'est-à-dire se l'attribuer.
- 378 Paistre est une faute; ce mot fait au régime et au pluriel pastour (cp. vv. 381 et 394). Ce n'est pas la seule irrégularité de ce genre que nous ayons rencontrée dans notre auteur; voy. la confusion entre mieudre et meilleur, t. II, pp. 449 et 456.
- 384 Oscur, ici = contraire, funeste. 386 Descoient, séduisent.
- 391-2 «Pour peu qu'ils (les moutons ou les hommes) aient de la couleur (une toison bien en couleur), ils se promettent (il font ce plait) qu'ils les dépouilleront (qu'il ont [p. aront] du leur »). Tel est, je pense, le sens de ces vers. Ou serait-ce celui-ci: « Pour peu qu'ils découvrent en eux quelque tache, ils font ce raisonnement qu'ils ont droit à leur bien »? Pour demie, voy. pl. h. v. 112.
- 401 Bestaille, forme féminine de bétail. Divers, étrange.
- 420 Apert, habile, voy. ma note t. I, p. 520 (v. 1752) et II, p. 396.
- 423 L'orthographe vicieuse ypocripte a-t-elle entraîné celle de descripte, qui est étymologiquement correcte, ou vice versâ? Ce serait difficile à dire, et je ne vois dans ypocripte qu'une licence orthographique; la forme normale se trouve quelques vers plus bas (v. 440) et, rimant avec descrites, p. 260 (vv. 343-4). Si ypocripte a été réellement une forme courante, on serait tenté de croire que les premiers inventeurs de cette orthographe ipocripte, gens lettrés sans doute, ont pensé à une étymologie ὑποκρύπτης qui, pour être fautive, ne serait pas trop mal imaginée. Elle vaudrait infiniment mieux que celle que je trouve dans le Catholicon de Jean de Gênes et qui rapporte le mot à ὑπερ + χρυσις « quasi superauratus, quod in superficie videtur bonus cum interius sit malus.»
- 424 En l'evangille; saint Mathieu, VII, 15. 481 Assommer, compléter.
- 447 Grant, subst., grandeur. 449 A plain, facilement.
- 452 Très = tout à fait, justement; le mot constituerait ainsi une redondance après droitement. Ou faut-il y voir une particule

- marquant le point de départ, comme dans la locution très dont dès lors, très l'aube crevant, et sembl., et traduire : « Tout juste du milieu de la bouche »?
- 458 Ensaignier, montrer (au sens propre). 464 Trouver, inventer.
- 471 « Et quant à ce que la rivière porte des navires (navie, flotte, angl. navy), c'est que (cela signifie que) l'intelligence de l'homme sage... »
- 491-92 Laissames, passames; j'ai laissé (ici et vv. 1233-34) subsister la terminaison ames, qui fait exception dans notre manuscrit où asmes domine, pour indiquer que les traces de la désinence normale, contraire à l'intercalation de l's, se rencontrent encore dans les manuscrits du xive siècle.
- 502 Mal agensis, mal ajusté; nous dirions aujourd'hui débraillé. 503 Viex, vils.
- 505 Toster, rôtir, chauffer; de tostare, fréquentatif de torrere.
- 519 Joins, jones, roseaux. \_\_ 520 Joins, adj., voy. t. II, p. 423 (v. 548).
- 528 Fors, mais; cette valeur de l'adverbe fors n'a pas encore été remarquée, que je sache; elle est tout aussi rationnelle que celle du mot allemand sondern, propr. à part, puis = mais, après une négation.
- 553 Notez ce que plus, qui répond au quo plus des Latins, en all. je mehr; il revient aux vv. 564 et 567.
- 565 Seeillier, avoir soif; ce verbe est resté inconnu à Roquefort, et je le rencontre pour la première fois. Évidemment il a été fait sur le patron de fameillier, avoir faim.
- 569 « Celui là, par contre, qui se tient gaiement. » Le par contre est exprimé par le re renfermé dans le verbe rest. 572 Pensans; plus haut, v. 501, pensis.
- 581 Metre, dépenser. \_ 585 En son demaine, en sa possession.
- 589 Tref, propr. poutre, puis tente, répond au latin trabs, trabis, qui déjà chez les Latins, avait pris le sens de maison. Papias : tenda, quae rustice trabis dicitur. L'italien a encore le dérivé trabacca avec le sens de pavillon de guerre. 590 Connoist, reconnaît.
- 596 A hiretage, propr. en propriété permanente, fig. pour toujours.
- 604 Son tref deslogier, construction analogue à celle de eslongier quelqu'un, s'en éloigner (v. 608).
- 613 Feroit, frappait. 623 Sairement, juron. 624 Airemens, atramentum, encre; cp. Chanson de Roland (éd. Müller, CKLVI):

Quant Rollanz veit la contredite gent Ki plus sunt neirs que n'en est arrement.

- 634 Celéement, tranquillement, sans éveiller l'attention, cp. v. 1108.
- 634 Sanz point d'effréement, sans bruit; voy. t. I, p. 485 (v. 101).

  Notez encore le renforcement de sans par point de (cp. v. 1297).

  -635 Sa mesaise; le genre masculin, actuellement reçu, de mésaise et malaise est contraire à la tradition et fait disparate d'ailleurs avec le genre féminin du mot simple aise.
- 641 Pitié et merci sont logiquement des sujets, mais, quant à la forme des régimes, voy. pl. haut v. 187.
- 669 Tantost... que, aussitôt que. 676. Le sens de dont n'est pas clair.
- 683 Marchié, par extension = acquêt, acquisition, lot. = 684 Pour répondre pleinement à la rime, j'aurais dû substituer à chargié la forme concurrente carchié.
- 692 «Qui lui assurent leur compagnie.»—698 Que, c'est que.—Drapel, diminutif de drap, pièce d'étoffe.
- 719 Uns et autres, de tout genre. 720 Mastin, mâtin, pr. chien domestique, voy. Diez, t. I v° magione. Gonce est une appellation d'espèce canine que je rencontre pour la première fois, et qui est omise dans les glossaires. Le mot revient au v. 870 (uns gonces), et représente, paraît-il, une forme nasalisée du provençal goz, chien, fém. gossa. (Ou fallait-il, comme l'a fait Chabaille au v. 870, écrire plutôt gouce?) Sur viautre, voy. Diez, t. I, 437 v° veltro et Du Cange v° canis veltris, où notre vers se trouve cité.
- 724 Hustin, voy. t. I, p. 460 (v. 623). 728 Refui, voy. t. II, p. 407 (v. 5). 739 Gaaignon, gaignon, naignon, chien, particulièrement chien de ferme, voy. Gachet, Gloss. v° gaaing.
- 750 Je vois disant; sur la valeur du verbe aller avec le gérondif, voy. Diez, Gramm. III, p. 194. Comme le fait remarquer M. Diez, très-souvent cette tournure équivaut à une simple périphrase du verbe simple.
- 753 Entait, voy. t. I, p. 500 (v. 286). Le mot signifiant entier, il ne convient pas trop ici, ce qui me fait supposer qu'il faut lire entais = intensus, tendu vers, intentionné (voy. p. 319, v. 199), primitif du verbe enteser, apprêter, ajuster.
- 754 Despareillié exprime l'opposé de appareillé, préparé, prêt, bien disposé, donc éloigné, tenu à distance. Nous retrouvons le mot p. 98, v. 34.
- 763 « La médisance, fille de l'envie », est un sujet traité amplement par Baudouin de Condé dans son dit de l'Envie.
- 764 Gendre ou genre n'est pas le gendre de la langue moderne, mais répond au latin genus, generis, pris dans l'acception concrète de

rejeton, descendant. Nous avons déjà rencontré ce mot, avec le

même sens, t. I, p. 112 (v. 151).

- 767 Nous arrivons ici à l'épisode que Chabaille a recueilli dans son supplément au Roman du Renart, et que Dinaux, dans son dépouillement des compositions de Jean de Condé (Trouvères, IV, p. 213), fait passer pour le seul sujet du dit de l'Entendement. C'est incontestablement le plus intéressant. Le poëte nous représente la distribution des charges, dignités et offices à la cour du roi Noble, le lion, par Renart, « souverain et maistre de l'ostel le roy», puis les incidents d'un dîner de cour, en s'attachant particulièrement à mettre en relief d'un côté le népotisme, de l'autre, les querelles de préséance. Les applications pratiques et morales, déduites par Entendement des faits qui viennent de se produire, sont plus substantielles et moins diffuses que dans les épisodes précédents; elles offrent en outre un intérêt tout particulier en ce que la cour de Lion y est formellement interprétée comme l'image vivante de celle de Rome.
- 770 A emblée, à la dérobée. 778 Les maisnies, les valets, voy. t. II, p. 423 (v. 488).
- 787 « D'obtenir des amis par des moyens habiles ». 791 II, le roi; lui, le renard. 793 Contre cuer, en aversion. (On trouve dès le xive siècle la locution adverbiale en ou à contre cuer.) 794-5 « Que le roi, dès qu'il le sût, ne fît éloigner de sa cour ».
- 799 Assener, établir, placer. 800 Ordener, faire entrer dans les ordres.
- 804 Cette forme insolite cordelois ( = cordellensis) p. cordeler (= cordellarius) reparaît deux fois dans le dit des Jacobins et des Fremeneurs, vv. 135 et 176. 806 S'aloit, c'est-à-dire le roi. —812 Ensus, loin.
- 822 En la semainne, cette même semaine, est une simple cheville.
- 823 En saisinne, en possession, en jouissance, en charge; de saisir, mettre en possession (ital. sagire). Le mot saisine est un des rares substantifs abstraits en ine que la langue du moyen âge nous ait transmis; le vieux mot haîne s'est transformé par contraction en haine.
- 825 Grans keus, chef cuisinier; nous disons encore: grand écuyer, grand maréchal, etc.
- 846 "Et était chargé de la vaisselle ». 848 Le sens est plus favorable à la leçon apers (habile) du ms. A. 852 Comparage, si ce n'est pas une forme variée de compérage, doit signifier accord mutuel; cp. l'all. vergleich.

- 853 et ss. Vers cités par Du Cange sous clericus (« qui sot latin »),
  avec la faute Nonneguin pour Monnekin (cp. angl. monkey,
  singe). 857 Monnekin était donc secrétaire-comptable de la cour. 858 Corrigez : li frait.
- 862 « A eux deux, ils distribuent l'aumône». Il est important de bien saisir ici la valeur de entre, c.-à-d. ensemble; on risquerait sans cela de proférer une calomnie envers Espinart et Pelet son garçon. Il est vrai que la calomnie ne serait pas si coupable, puisque l'auteur ajoute: « Il se peut bien aussi qu'ils y prennent eux-mêmes leur part ».
- 867 Pourchacier, procurer. Plus loin, v. 889, nous aurons le même verbe dans l'acception obtenir. — On voit que l'auteur se complaît à mentionner la désunion et la gourmandise des ménestrels attitrés du roi.
- 874 Avoir en couvent, comme promettre, a parfois le sens plus général d'assurer.
- 880 Vers cité par Du Cange sous brevis (epistola, mandatum, all. brief).
- 881 « Demeures et passages ». 886 Lignage, parenté.
- 898 Arroy, ordre, arrangement. 900 Couvenant, circonstances, situation. « Il connaissait bien peu la situation réelle ».
- 910 Comme laver équivaut à «se mettre à table », l'aige corner, c'est sonner le dîner.
- 913 Le poëte énumère les convives placés deseure, ce qui veut dire: à la droite du roi; la table royale étant circulaire (je l'imagine du moins), il lui restait à désigner encore (v. 935) la dame assise par dessous, c.-à-d. à la gauche de Sa Majesté, qui était Berthe, la femme de Martin le chambellan. La table royale était ainsi composée de huit personnes, dont quatre dames. Pour les autres tables, on s'y mettait sans ordre réglé (v. 942, si s'i assist qui seoir pot).
- 946 De quoi, en réalité, se plaignait le sanglier? De ce que Brun, qui était « vil et lourd », est venu à se trouver à côté de Brichemer, le cerf, ou de ce qu'il eut lui-même ce dernier pour voisin? ou enfin de l'absence d'ordre en général? L'historien nous laisse dans le doute à cet égard. Quant à la mauvaise humeur du lièvre, elle provenait sans doute du voisinage de l'âne, qui lui semblait compromettant.
- 988 Deviser (1), ici = donner ses ordres; Isengrin était, on l'a vu, sénéchal de la cour.

<sup>(1)</sup> Chabaille a devisant, leçon préférable. Cette variante du ms. A m'avait échappé.

- 966 Risées, choses plaisantes; cp. Messe des oiseaux, 1219. —
  968 Espringer, danser, sauter; all. springen. Baule = balle
  (résolution de l en u), de baller danser, voy. t. II, p. 441
  (v. 152). Du Cange cite ce vers vo balare, mais il écrit bale.
- 970 Conseillier, parler à l'oreille. 972 Un poi de desroy ne dit pas autre chose ici que « un faux mouvement ».
- 977 Qui li toli, qui le lui enleva (qui le délivra de ses griffes). Toujours la même ellipse du pronom personnel le, la, les, devant un autre pronom personnel, dont nous avons fait plusieurs fois mention, et qui revient à chaque instant.
- 979 S'en resqueure (rescourre), se tirer d'affaire.
- 983 Cette expression proverbiale: connaître mouche en lait (être fin et rusé) est encore en cours.
- 988 Se repont, se met dans un coin. 989 Aumuce, bonnet (voy. le Dictionnaire de Littré). Je remarque que le mot, ici, féminin, est ailleurs masculin; ainsi Renart, 6152: Cel vilain à cel rouge aumuce. 990 Mucier, n'a pas ici son acception habituelle de cacher, mais grâce à l'adverbe hors, il exprime tout juste le contraire, c.-à-d. faire sortir une chose du lieu où elle était fourrée; cp. en all. verstechen, cacher, fourrer, relativement à herausstechen, pousser dehors.
- 1000 Recreandement, paresseusement, parcimonieusement. Notez cette composition féminine variant avec recreanment comme grandement avec granment. 1005 Moquerie, plaisanterie.
- 1008 Cette observation tend à rappeler que les bouffons sans talent réel réussissent mieux en cour que les artistes sérieux.
- 1014 A grant dangier, avec bien de la peine.
- 1017 L'en plaidera jà est l'équivalent de jà soit qu'on plaide.
- 1020 Chabaille écrit: Et li conseus le roy, des trois... J'accepterais au be;oin la leçon et au lieu de est, mais je tiens que destrois ne doit pas être scindé en deux mots: 1° parce que des nuirait à la syntaxe de la proposition; 2° parce que trois serait une fâcheuse répétition de rime; et enfin 3° parce que destrois donne un sens parfaitement convenable. « Toute la cour ne marche que par-trois, c'est le conseil intime (restreint): Isengrin, etc. ». Eulz trois; on connaît cette adjonction du pronom personnel aux noms de nombre, voy. t. I, p. 394, v. 26. 1027 Divers, mauvais.
- 1053 Moe, moure, moue signifie bien, dans la vieille langue comme dans celle d'aujourd'hui, grimace; mais la moue d'autrefois n'impliquait pas nécessairement mauvaise humeur ou dérision,

et il s'y attachait plutôt, comme encore maintenant à grimace, l'idée de feinte et de minauderie; c'est ainsi un synonyme de chière, visage. Les grans moes et grans chières expriment donc la dissimulation, l'affectation; le même sens est au fond du v. 275 du dit des Estas dou Monde: Il n'a mais fors mouves et cières, dont je prie de rectifier l'interprétation que j'en ai donnée dans les notes. Plus loin, p. 141 (dit de Cointise, 52), nous trouverons encore les grans chières, mais avec une nuance d'acception propre à l'adjectif grand: les grands airs.

- 1055 Oster buisses (buches), comme synonyme proverbial de flatter (losengier), est étrange; cela se rapporte-t-il à l'officieux courtisan qui enlève les obstacles qui se présentent sur la route de son maître?
- 1058 Lent est un adverbe : lentement. \_ 1059 Devise, explication.
- 1060 « Mais, si tu veux, réfléchis-y toi-même. » Le second se est pour si, dans sa fonction d'adverbe introductif de la phrase principale, à la suite d'une subordonnée (1). T'i avise est synonyme de y pren garde du v. 1064.
- 1062 « Je t'en laisse la peine », voy. pl. haut v. 182. 1067 Le ms. A. a ici, comme au v. 1078, la bonne forme ceurt p. court.
- 1072 Puet, est puissant.
- 1081 Soutainne, solitaire, déserte. 1094 Son cors, périphrase de le.
- 1106 *Hidour*, frayeur, voy. t. II, p. 451. 1107 *Effraiement*, voy. v. 634. 1109 *Friente*, bruit, voy. t. II, p. 387.
  - 1114-15 « Que personne ne vint à son secours, pour empêcher que la bête ne l'étranglât à l'instant. » Cette ellipse d'un que = afin que, me semble trop insolite, pour ne pas soupçonner ici une faute. En substituant que à ne, on obtiendrait le sens: « qu'aucun des assistants n'osa lui porter secours, car la bête l'eût étranglé à l'instant. »
  - 1136 Que serait peut-être préférable à qui, en corrélation avec le tant du vers précédent. 1138 A un conte, au même prix.
  - 1141 En gages, locution adverbiale; c'est comme telle qu'elle est pourvue d'un s final; cp. en fuies.
  - 1145 Eschieue, misérable, voy. pl. h., p. 342 (v. 1454). —1162 Les deux-points à la fin de ce vers sont à supprimer.
  - 1169 Fermeüre, comme fermeté, forteresse, lieu clos.

<sup>(4)</sup> Généralement, quand j'ai rencontré la forme se p. si, je l'ai, dans l'intérêt des lecteurs, corrigée en si; je l'ai laissée subsister ici par inadvertance.

1177 Jeu de mots sur mors, mort, et mors, action de mordre. — 1179 S'amordre, se résoudre (pr. s'acharner). — 1186 Engignie, trompée, frustrée.

1201 Enaigri, ou, comme nous avons rencontré ailleurs, enaspri, rend à peu près ce que nous entendons par entiché ou piqué

d'orgueil.

1204 « Il se passait toutes ses fantaisies ». Ariaus, plur. de arel, bijou, exprime l'ensemble de bonnes choses que l'on peut desirer. M. Diez rapporte arel, bijou, à lapillus, perle, pierre précieuse (aphérèse de l'initiale l, prise pour l'article, comme dans l'ital. arello de labellum, azur de lazur).

1210 Voy. vv. 51-83. — 1216 Ne li fist pas paraît signifier « ne lui profita pas »; facere pour proficere. Ou faut-il traduire: Ce n'est pas sens ni bonté, etc., qui le firent « monter en tel puissance »? Dans ce cas, il faudrait cependant l'accusatif le.

- 1223 Tumberel, culbute. Du Cange cite notre vers sous le mot tumbrellum, tombereau. C'est de tomberel, chute, culbute, renversement, mot de facture populaire, que vient le nom de la charrette dite tombereau (voiture, dont la caisse se renverse).
- 1224 *Haterel*, nuque; sur l'étymologie de ce mot, encore d'usage dans les patois du Nord (à Liége on dit *hatrai*), voy. Diez, II, p. 331.
- 1241 « Si le bonheur, la bonne chance, a été de longue durée, le malheur arrive en un instant. » Il est bien cheü est une tournure impersonnelle; sinon, il y aurait cheüs. Il en est de même de est mescheü du vers suivant, et de meschiet, v. 1246.
- 1260 Desdeter, rendre quitte. 1266 J'ai eu tort, je pense, de condamner la leçon pieus, comme étant dissyllabique. Le thème piu se produirait ainsi au nominatif singulier sous trois formes: pis (Bible Guyot, 880), pius (voy. dit du Magnificat, 257), et pieus; cp. esquis, esquius, esquieus (voir ma note p. 342), baillis, baillius, baillieus, etc. 1270 Beubant acueillir, cp. dit du Magnificat, 52. 1281 Li parchounier, les intéressés; de parçon partitio. 1286 Defier, menacer.

1297 Sanz point arrestant; ce participe ou, pour mieux dire, ce gérondif après sans est une particularité très-remarquable. Je me demande, vu l'étrangeté du fait (pour le français, bieu entendu) (1), s'il ne faut pas construire arrestant sans point et expliquer sans point comme une locution adverbiale valant

<sup>(1)</sup> Cp. v. 1418 : sans point mesfaire.

« aucunement »? Nous retrouverons plus loin, dit des Jacobins, 195, sans point detriant.

- 1332 Pas, passage. 1337 Avenue, synonyme de aventure (v. 1325), fait, évènement. 1339 A delivre, promptement. 1344 Cerchier, examiner. 1349 Savoir s'aidier de, s'y entendre, être habile à.
- 1372 Toueillié, roulé, trempé; voy. t. I, p. 500. Subsidiairement et en rectification de ce que j'ai dit à l'endroit cité, je pose ici les faits étymologiques suivants. Le tudesque dwahan, thwahan, laver (agiter, remuer dans un liquide) a donné le verbe diminutif roman touailler (toueiller, toueller, tooiller), dont les acceptions se rapportent tantôt au fait laver, nettoyer, tantôt au fait remuer, agiter, brouiller (turbare). C'est dans le dernier ordre d'idées (qui est au fond le premier) que se produit le sens quereller. Ne voyons-nous pas, de la même manière, le mot gâcher (qui n'est autre chose que l'all. waschen, laver) signifier également brouiller, et le subst. gâchis toujours attaché à l'idée de mélange, désordre? Pour le substantif touaille, ital. tovaglia, serviette, il est tiré directement du subst. tudesque duahilla, twahilla (all. mod. zwehle), mantile ou, comme on disait en latin du moyen âge, manutergium.
- 1415 Monter, équivaloir, être comparable. 1416 Avoir conte, entrer en compte, être estimé.
- 1421 Je suis tenté de corriger ainsi ce vers : Moustrée provance plenière. Le mot pourveance ne paraît guère convenable ici.
- 1440 Encore est l'impératif d'un verbe, encorer (1), que je rencontre pour la première fois et que je ne sais expliquer autrement que par « mettre en cuer », prendre goût à. (On sait que cuer, cor fait ses dérivés sans respect du d radical de cor, cordis.)
- 1443 Comme le fera bien ressortir le dit de *Cointise*, ce mot exprime les dehors brillants et élégants d'un homme de haut parage.
- 1448 On voit que courtois répond généralement aux sens multiples du latin liberalis, tantôt noble, honnête, bienséant, tantôt généreux, large.
- 1460 S'envoise, s'amuse. 1470 Allusion aux vv. 711 et suiv. 1479 Quant, car (cp. flam. want). 1491 Reprise, racontée.
- 1504 On sait que l'ancienne langue employait l'infinitif pur (sans de ou à) avec beaucoup plus de liberté que la langue actuelle : ainsi

<sup>(1)</sup> La structure de la phrase ne permet pas de prendre le mot pour l'adv. encore.

donc ici: qu'il consente... tenir la voie (1); cp. dit du Magnificat, 128: hors issir l'en roevent; des Trois amis, 10: nous doinst... si ouvrer.

#### XXXIX. - LI DIS DE GENTILLECHE.

Exposé des obligations morales du gentilhomme; la noblesse de naissance qui ne répond pas à celle du caractère et à la distinction des manières, se réduit à rien, car « vilains est qui fait vilounie », et

... selonc la philosophie, Gentilleche ne senefie Fors que bien ouvrer et bien faire.

L'origine de la noblesse, ce sont les actions éclatantes, car à part la distinction des sentiments ou de la conduite, tant que nous sommes, nous sommes pétri de la même pâte, et la naissance, par elle-même, ne confère aucun privilége.

- 12 Raconsivre, attraper sur le fait, surprendre.
- 14 Aouvrir, au sens moral, disposer, cp. II, p. 81 (v. 6), et plus loin p. 119, v. 62.
- 17 Ouni, propr. uni, égal, (cp. v. 45), partage toutes les acceptions de plenier ou entier et vient ainsi à signifier aussi « généralement admis, vrai ».
- 30 Cet imparfait du subj. tenist exprime la probabilité («et on ne saurait relever en lui...»). Tenir retraction, terme périphrastique pour retraire, rapporter, relever; cp. tenir conte pour conter.
- 44 Presti, forme transposée de pestri, pétrir; cp. breuvage p. beuvage, floibe (p. 268, v. 40) p. foible. Levain, ici par extension, = pâte en général.
- 46 Eschar; ce mot devrait, à la rigueur, conserver l's à tous ses cas, car cet s est radical, le type étant excarpsus.

<sup>(4)</sup> Cp. p. 103, v. 3 : Qui tant li consent à avoir ...

- 52 Notez le verbe *est* lié avec un adverbe. Il équivaut ici à : « elle en agit ». Le poëte veut dire que bien souvent le plus noble est le moins favorablement traité par mère nature.
- 56 Desclairier, variété de esclairier, comme despondre de espondre, despert de espert (voy. t. II, p. 395).
- 62 Il sont tissu en autre lame; ce vers éclaireit, je pense, la signification de l'expression estre en basse lame, que nous avons rencontrée au v. 181 du dit de la Rose de Baudouin (t. I, p. 139), et rend inutiles les conjectures que j'ai mises en avant à son égard (1). Lame est un terme de tisseranderie, se rapportant au métier à tisser: la lame varie ou variait sans doute suivant la qualité du tissu.
- 75 Ce génitif de lui, remplaçant le pronom possessif, est d'un trèsfréquent usage dans les poëmes de Jean de Condé.
- 86 Assens, d'accord, est évidemment ici un adjectif et reproduit le latin assensus; c'est donc une forme concurrente du participe assenti.
- 92 Effort se présente souvent comme l'équivalent de force.
- 95 Pendit est peut-être une erreur de ma copie; la forme normale est pendi. 96 S'efforcha, augmenta sa puissance.
- 97 Le retinrent, le tinzent à leur tour. Le pronom le n'est pas le pronom avant-coureur du subst. usage du vers suivant; le tenir est une locution consacrée (cp. v. 151), comme l'all. es halten ou le français en agir, s'y prendre.
- 111 Communité; les Anglais disent encore community.
- 112 Cette observation, que la noblesse, issue de la force et de la supériorité de l'intelligence, est une institution établie dans l'intérêt de la société entière, est intéressante à signaler pour caractériser notre poëte. Il est on ne peut plus démocrate par son sentiment, mais il admet l'existence d'une classe privilégiée pourvu que ce privilége réponde à un mérité ou à une vertu, et qu'il ne compromette pas « le profit d'umanité ».
- 116 Taillant, énergique, résolu; cp. Mariage de hardement, 30. 118 Mairier, voy. t. I, p. 419.
- 138 Après son exposé de l'origine de la noblesse, l'auteur tient à réfuter encore l'opinion d'après laquelle les nobles sont des descendants de saints ou de saintes.

<sup>(4)</sup> J'ai déjà fait cette rectification dans la table alphabétique du t. I; en la faisant, je me fondai précisément sur notre vers; seulement, je le citais d'après l'Hist. litt. de France, qui, à l'art. Baudouin de Condé, mentionne notre dit de Gentilleche comme une pièce anonyme.

- 143 Anciseur (nom. sing. ancestre); du lat. antecessor.
- 146 Notez encore ici l'impersonnel il est suivi du sujet logique à l'accusatif, aussi bien que il a (il y a). 148 Nacion, naissance.
- 164 Escius (litt. = qui esquive), synonyme de recreant. 171 Escondit, démenti.

## XL. — LI DIS DES HAUS HOMES

(ou des quatre cornes d'orgueil).

Conseils à l'adresse des hommes de haute condition; ils doivent particulièrement lutter contre les atteintes de l'orgueil, dont le poëte expose les quatre principales manifestations ou, selon son terme allégorique, les *quatre cornes*, en s'attachant à démontrer la vanité de l'orgueil humain sous toutes ses faces.

- 5 Encliner, pr. se baisser, faire une révérence, fig. respecter. 6 S'acliner, se pencher vers, fig. montrer de l'empressement.
- 38 Le, c.-à-d. l'orgueil. 51 Corner (sonner) la retraite, simple périphrase pour « se retraire », fuir; cp. t. I, p. 51, v. 166.
- 52 Corne, angle, coin; encornez, garni de coins. Ou faut-il plutôt prendre le mot dans le sens de corne, en envisageant ce terme symboliquement comme désignant les quatre excroissances de l'orgueil? Le v. 141 favorise la dernière interprétation.
- 54 Et il en sera ainsi de l'orgueil à venir (« qui n'est pas encore né »), car orgueil... 60 Signe, exemple.
- 72 Poeste est une forme concurrente de poesté, comme poverte de poverté (voy. Littré, Hist. de la langue fr., éd. in 8°, I, 150). Lignage, relations de famille. 76 Despoise, voy. t. II, p. 397. 80 Avec (adverbe), et avec cela.
- 102 Por che = pour ce que, parce que. = 112 Envers, renversé.
- 119 Muele, meule, biens meubles. 122 Ous (entends), variété de os (v. 152). 125 Chatelz, biens; forme parallèle populaire du terme savant capitaux.
- 135 Sorcuidier, outrecuider. 150 Jà si ne avec l'indicatif est l'équivalent de jà soit que. 157 Lui = soi.

162 Heteus est la leçon que paraît réclamer la rime; les deux manuscrits, cependant, portent hereus. L'un et l'autre des deux vocables me sont étrangers; rapporté à hait ou het, plaisir, gaieté, l'adjectif heteus, en admettant qu'il existât, ne pourrait exprimer une qualité reprochable. Si l'on osait établir un substantif verbal het (1), de l'ancienne forme hatir, hadir, qui a précédé haïr, on pourrait y rapporter heteus, avec la signification de haineux; ce serait un synonyme de despiteus qui suit.

## XLI. — L'OME QUI AVOIT TROIS AMIS.

Un homme avait trois amis; les deux dont il faisait le plus de cas, l'abandonnent au moment du besoin, et c'est à celui qu'il estimait le moins, qu'il doit son salut. Cet apologue, qui renferme en lui-même, en tant que récit, un enseignement moral, devient pour notre poëte l'objet d'une allégorie; les trois amis sont les personnifications d'êtres abstraits, dont les mortels subissent la diverse influence. Interprétée de la même façon, mais plus précisée dans ses détails, cette fiction, d'origine orientale comme tant d'autres, se rencontre également dans Barlaam et Josaphat (version française de Gui de Cambrai, éd. Zotenberg et Meyer, pp. 73-80). Il est à supposer que c'est à cette source que fait allusion le v. 18 de notre poëte: « Que la vie d'un saint nous conte. »

- 25 Le sens appellerait plutôt aussi ou autant que assez. 28 En faire cri, en faire mention. 30 Occison, chef d'accusation, plainte judiciaire. 38 Entendre à, s'occuper de.
- 45 Desconfiture, abattement. 46 Couvreture, excuse, prétexte.
- 73 Despitiés, dédaignant ; c'est, comme oublié, perceii, etc., un participe passé pris au sens actif.
- 85 Prendre en son conduit, conduire; metre qqn. en son conduit, se laisser conduire par lui (voy. t. II, p. 405).
- 93 Dechut (déçu), forme contracte de decheüt, decheü; cette dernière forme, la plus usuelle, est employée v. 99.

<sup>(1)</sup> La forme sans t, hé, haine, est connue.

- 96 Font savoir, désignent, signifient. 101 Rendre respons, rendre raison; v. 123, rendre conte, et v. 153, conter tout court. Tous est le régime de convient.
- 107 Barlaam et Josaphat : Fors un suaire seulement.
- 111 Au fort, au moment critique (cp. Messe des oisiaus, 925). 116 Errour, voie (cp. v. 138).
- 119 Barlaam et Josaphat : Dusqu'à la fosse le convoient.
- 139 Proismier (proximare), approcher. 146 Proisme, les proches.
   143 Guerpir, pr. jeter, puis abandonner.

----

## XLII. - LI DIS DU VRAI SENS.

Plus un homme brille par son sens et sa sagesse, plus il est exposé aux reproches du monde, quand il commet une faiblesse.

- 6 S'est repris, s'est développé, a grandi (cp. croist et reprent, v. 52).
- 8 Reprise, reproche, réprimande. 12 Aüsez, accoutumé.
- 13-14 Le premier *reprendre* signifie raconter, le second reprendre, châtier.
- 22 Construisez: Dont en a il pris (en est-il estimé) à double.
- 29 Le soivre et le bonne. Le mot soivre manque aux glossaires; mais le voisinage de bonne, borne, limite, ne me laisse douter de sa signification. C'est le substantif verbal de sevrer, séparer, donc séparation, limite; cp. l'all. grenzscheide (1).
- 33-34 En y regardant de plus près, je vois que j'ai eu tort d'avoir admis ici une transposition de vers. Replacez donc le v. 34 avant le v. 33. Que, répétition d'un premier que, comme souvent.
- 41 Li compas de vie, la règle de conduite. 45-46 Le premier reprendement signifie criée, rumeur, le second blâme; traduisez: « Qu'on ne découvre chez lui des actes dont il y ait rumeur, et qui donnent prise au reproche »; cp. vv. 13-14.

<sup>(4)</sup> Cette note était écrite, quand je rencontrai, dans le Dictionnaire rouchi de Hécart, l'article suivant : « Soivre, limite. Le même que dessoive. Se dit principalement dans les villages de la Belgique et ceux adjacents. »

- 48 Acroire sour fame, faire monnaie, tirer profit de sa réputation.
- 56 Soir et main, en tout temps. 74 Ire, non pas colère, mais dépit, chagrin. 81 Fort, difficile; au v. 86 = fort.
- 82 « Si id non providet ». La leçon du ms. A. me plaît davantage.
- 88 Tel, c.-à-d. perillous; le que qui suit a la valeur de car.
- 93 Lige a pour première signification: absolu, entier, sans restriction; de là découle celle de : sans arrêt, éternel. Comme Grandgagnage (Dictionnaire, II, 26) et Diez (II, 349) l'ont soutenu, le mot lige ou liege ne tient pas du latin ligare, mais il vient du germanique ledic, ledig, libre, dégagé. Je rappellerai pour ma part, à l'appui de cette étymologie, l'analogie du thème latin medic, devenu en fr. miege, et ferai encore valoir le t de la forme provençale litge, qui mérite bien aussi d'être prise en considération.
- 113 Retrait p. retraites est une infraction à la règle; l'ancienne langue, comme la moderne, observait strictement l'accord du participe avec l'antécédent du pronom relatif. Nous verrons encore une faute analogue dans le dit de Force contre nature, 191: retenu p. retenues.
- 114 Sanz lait retrait, sans donner lieu à de mauvais rapports, sans compromettre sa réputation.
- 126 Pardon, don gratuit; cp. t. I, p. 488 (v. 354).

## XLIII. - LI DIS DE LA CANDEILLE.

La vie humaine ressemble à une chandelle, qui s'éteint au moindre coup de vent ou qui s'épuise lentement faute d'aliment; la cire, c'est le corps, la mêche (*le lignement*), c'est l'âme; il n'y a vie que tant que les deux subsistent ensemble.

- 1 Grans pouretés serait plus correct. 4 Deffient, menacent; le sujet est le pluriel biens du v. préc. Sugiez, ailleurs sougis. 8 Lache, enlace.
- 25 Ces antithèses, trop multipliées malheureusement, ne sont pas sans beauté poétique.

- 45 Garchon, accus. de gars, serviteur. Je remarque qu'au moyen âge l'idée de serviteur, goujat, paraît, dans ce mot, l'emporter sur celle de jeunesse.
- 50 Bordel, cabane, dimin. de borde, m. s. Le mot vient du germanique ou celtique bord, bort, planche; cp. tref, tente (petite maison temporaire), de trabs, poutre.
- 53 Nes que, pas même comme. Mairien, merrain, bois de charpente. 62 Li ver, les vers (lat. versus). « Aujourd'hui il chante une autre mélodie ».
- 89 Lignement, mèche; de lingne, lineus (linum). En latin classique, la mèche était rendue par licium, licinus ou licinium; en baslatin, on trouve aussi, par assimilation à ἐλλύχνων la forme lichnus. Au lieu de mesche, je trouve encore dans le v. fr. limignon, lumilon, et j'ai aussi souvenance de lineul.
- 96 Destrempré, désordonné, troublé.—104 En lui, p. en li (cp. v. 137); voy. t. II, p. 432 (v. 2320).—105 Atemprement, modération.—109 A son droit, convenablement.
- 123 Au parardoir..., quand la chandelle brûle à sa fin.
- 129 Avoir de vie espasse = être en vie. 137 Entre lui et le cors, elle et le corps ensemble. 138 « Aussi en sera-t-il fait justice ». La leçon selon ce fait vaut mieux.
- 139 « Comment osons-nous dormir en paix »?—Voires, verre; cp. oire p. erre, provoire de presbit'rum.

# XLIV. - AVE MARIA.

Ce chant dévot, grâce à ses jeux de rime, est naturellement fort pauvre d'idée et de franche poésie; mais les artifices de composition étaient poussés plus loin encore dans les stances sur le même sujet élucubrées par Baudouin (t. I, p. 183).

- 14 « L'écriture qui s'exprime ainsi ». 17 Descordé, adversaire, impie; se descorder (v. 21), se mettre en opposition. 22 Pourtraire, protrahere, tirer en avant, produire.
- 26 Partir, donner en partage. 28 Parti, nom d'une petite monnaie; j'en abandonne la définition aux numismates.

- 32 Raprendre, reconquérir. 36 Mespartir, faire le contraire de partir (donner en partage), donc frustrer.
- 38 Faire une chose presente est un tour curieux pour « faire présent d'une chose»; le féminin presente, constaté encore plus loin par le v. 80 du poëme suivant (p. 135) et d'ailleurs par l'adv. presentement (Chastoiement d'un père à son fiils, XX, 2), constitue, comme dolente, grande, forte, douce, une exception à cette règle générale, qui établit l'invariabilité, quant au genre, des adjectifs provenant d'adjectifs latins en is et en ns. Burguy a bien tort d'attribuer ces exceptions à des fautes de copiste; elles pullulent dans les poëtes du XIIIe et XIVe siècle. Diez n'en parle pas à propos du vieux français, mais bien en ce qui concerne le provençal, où l'on rencontre souvent les formes granda, forta, dolenta, comuna Gramm. II, 67).
- 58 Digne, vénéré. 56 C'est là une redite favorite des poëtes en parlant de la Vierge. 57 Dont, par où ; v. 67, de quoi.
- 67 Desportée, enlevée. 70-71 Le premier deportée = épargnée, le second = réjouïe.
- 84 Pardonner, propr. donner entièrement; ici le préfixe par implique l'idée de l'acquittement d'une promesse accordée.
- 85 « Amen; cela exprime le consentement final ». Cest est une erreur typographique pour c'est.
- 94 « Être au mécompte des mauvais », c'est ne pas être compté parmi eux. *Mesconter* peut signifier : lo mal compter; 20 ne pas compter. 94 *A cui riens ne conte*, pour qui rien n'a du prix, insouciant.

-5 @ B

## XLV. — LES DEUS LOIAUS COMPAIGNONS.

C'est la fameuse histoire de Damon et Phintias, racontée par Cicéron (de Officiis, 10) et familière à tout Allemand, grâce à la magnifique ballade « die Bürgschaft », de Schiller. Elle est reproduite ici en toute simplicité, sans apprêt oratoire (sauf le costume chrétien) et dans un style assez net et franc, non pas pour émouvoir par elle-même, mais pour y puiser matière aux doléances sur la disparition de la loyauté et

à quelques réflexions sur les effets que la vertu produit sur les cœurs les plus endurcis.

- 5 Cet aveu est d'une candeur remarquable et qui fait honneur à notre ménestrel. Il rime à la fois pour gagner sa vie et pour aider à répandre l'amour du vrai et du bien.
- 13 Aconter à, faire cas de, synonyme de faire force à qui suit (voy. t. II, p. 437, v. 40).—15 Pou, à peu près.—18 « Qu'ils veuillent simplement prêter l'oreille à ce que... »
- 28 Variété du dicton évangélique : « Ne margaritas ante porcos » — 33 Leur cors — eux.
- 30 A un tirant est le génitif logique de prison, voy. sur le génitif rendu par à, Diez, Gramm. III, 136. 49 « A l'autre il fut fait grâce de la vie ».
- 78 Respitier vient du subst. respit (= lat. respectus), qui du sens propre respect, égard, indulgence, a dégagé la signification de délai, prolongement d'un terme, puis aussi de rémission; le verbe signifie donc d'une part différer, prolonger, d'autre part faire rémission. Cuita, quita, acquitta.
- 87 Partir de lui, s'associer avec lui, l'accepter pour compagnon : « So nehmet auch mich zum Genossen an », a dit Schiller.
- 92-93 J'ai mal corrigé mon manuscrit. Voici comment il faut lire:

Car lor loialtés retourna Le tirant en misericorde.

Loialté, pris pour sujet, fait beaucoup mieux que tirant.

- 100 Voy. t. I, p. 379 (v. 17). 109 Au fort, tout au plus. Pour demie, voy. Entendement, 112. Prouvé, ici = éprouvé.
- 121 Neis, même; variété orthographique de nes; plus loin (p. 149, v. 128), nous rencontrerons nais. 134 Ounie, entière.

# XLVI. - LI DIS DE COINTISE.

La cointise, c'est-à-dire des manières élégantes, distinguées, un air de grandeur et de noble fierté, est une belle et bonne chose, quand à ces dehors répondent des qualités morales analogues et une éducation parfaite.

- 8 Nais, au v. suiv. nés, net, propre. 16 Ce vers n'est qu'une cheville, cp. Entendement, 1346. 17 Priz, je prise.
- 20 Service est à prendre ici dans l'acception de soin habituel, et vilain dans celle de vulgaire, sans mérite.
- 28 Ce vers, selon la leçon des deux manuscrits (qui je soie), me semblait inintelligible, et j'ai cru devoir corriger qui (ou cui) je voie, bien que cette correction troublât la richesse de rime observée par le poëte dans ce morceau. Maintenant, mieux éclairé, je me vois, comme souvent, dans le cas de rétracter ma correction. Qui je soie, ou où je soie, n'est pas autre chose qu'une cheville d'affirmation, comme se Dieu me voie, et autres; elle exprime propr. : « Quoi que je devienne, quoi qu'il m'arrive ». Je l'ai jusqu'ici rencontrée dans trois cas, dont la comparaison ne me laisse plus de doute : conte du preudome (t. I, p. 97), dit des Jacobins, 261 (pl. loin, p. 257) et ici. J'ai, par conséquent, pour le premier passage, à revenir et sur mon changement de qui en que, et surtout sur mon interprétation dans les notes explicatives, p. 422. Et quant au nôtre, en voici la traduction : « Et honni soit celui, par ma foi, qui tiendra celui pour cointe »; ou bien, pour éviter la correction qui p. que : « Honni soit-il de ce qu'il tiendra celui-là pour cointe... »
- 32 Neté, p. neteté, comme honesté p. honesteté; le groupe teté répugnait à l'ancienne langue; il lui faut l'élision du second t, d'où teé (on rencontre ainsi souvent casteé) et de là, par absorption de l'e sourd, té tout court.
- 38 La virgule après herbergier doit être reportée après cuer du vers suivant.
- 52 Grans chières, grands airs, morgue. Cp. dit du Singe, 34.
- 58 L'expression demie, peu de chose, dont nous avons déjà parlé, prend tout à fait le caractère d'un simple renforcement de négation, comme pas, point, mie, goutte.

## XLVII — VIER RETROGRADE D'AMOURS.

Curiosité de versification; la difficulté vaincue par le rimeur consiste à construire des strophes de six vers (à trois rimes), dont les trois derniers reproduisent les trois premiers dans l'ordre inverse de leur rang et en en répétant les mots à rebours. Mais la difficulté que n'a pas vaincue notre ménestrel dans l'échantillon de ce genre de poésie qu'il nous a laissé, c'est de faire en sorte que la deuxième moitié de la strophe dise autre chose que la première. Ce triomphe-là, il ne paraît pas l'avoir ambitionné. Après avoir reconnu à Jean de Condé le talent d'amuser son public d'une manière plus sérieuse et plus élevée, passons-lui la fantaisie de se divertir pendant quelques heures par un innocent jeu de patience, par un tour de force destiné peut-être à produire un grand effet sur le monde qu'il avait charge de desduire et de solacier.

7 Tient = contient. - 21 Assens tez, un tel goût.

#### XLVIII. - LI DIS DU FOURMIS.

Moralité poétique sur le passage des Proverbes (VI, 6-8): « Va, paresseux, vers la fourmi, regarde ses voies et sois sage. Elle n'a ni chef, ni directeur, ni gouverneur, et cependant elle prépare en été son pain et amasse durant la moisson de quoi manger ». M. Robert, dans ses Fables inédites des XII°, XIII° et XIV° siècles (Paris, 1825, t. I, p. 2), cite les vv. 17-31 de notre dit, qu'il considère comme une des sources de la fable si populaire de La Fontaine: la Cigale et la Fourmi (1).

Les deux manuscrits ont à la suscription du fourmis. [Le genre masculin du mot était en effet très-courant dans l'ancienne langue; il ressort d'ailleurs de la forme fourmi, qui accuse pour type formicus et non pas formica, lequel aurait donné fourmie.] Dans le texte, cependant, nous voyons constamment le mot traité de féminin: vv, 17, 24, 132 et 148. J'observe encore dans les quatre passages, au cassujet comme au cas-régime, la forme fourmis; j'ignore si l'on rencontre aussi cette finale is quand le mot est traité de masculin et en dehors du nomin. sing. ou accus. pluriel; en tout cas, je suis tenté de croire ou que fourmis découle d'un type formex (parallèle masc. de formica), qui peut fort bien avoir existé dans la lingua rustica, ou qu'il y a eu assimilation à la terminaison d'autres noms d'animaux, tels que brebis, pertris, souris.

<sup>(1)</sup> Voy. sur les premières sources et les nombreuses versions de cette fable avant et après La Fontaine: Esopus von Burkhard Waldis, édité par H. Kurz, t. II, notes p. 74 (Leipzig 4862).

- 16 Qui = si l'on. 20 Atrait, préparatifs, provisions. 22 Notez l'emploi pléonastique du pronom il; nous avons ici la reproduction du germanisme : es sagt Salomon der neise.
- 28 et 30 On trouve ici presque à la suite l'une de l'autre les tournures « pourvoir une chose » (se la procurer, cp. v. 139) et « se pourvoir de ».
- 64 Raisnable, avec prudence, avec mesure. 68 Faire contraire, nuire.
- 96 Descors, contraste, différence. 104 Affamé = dépourvu. 114 Cors, coins.
- 119 Folement bargaigne, fait un mauvais marché. 120 Longaigne, voy. t. II, p. 388 (v. 640). 121 Lait ester, abandonne. 125 Nais, p. nes, même. 131 Figure, similitude. 134 Escharnie, prise au dépourvu. 135 A eure, à temps.
- 138 Enforme, informe, enseigne. 141 Je ne puis comprendre ce vers qu'ainsi : « Parmi ceux qui vivent dans l'allégresse »; mais ès, qui représente en les, placé devant le pronom chieus, présente quelque difficulté. Le ms. B a et, leçon encore plus embarrassante. Je pense que le poëte a écrit : O chieus, avec ceux. 147 Onnie, parfaite.

#### XLIX. — LI DIS DE FORTUNE.

Prédication rimée sur l'inconstance de la fortune et sur les devoirs qui en résultent pour l'homme, dans les diverses conditions de la vie. Quelles que soient les faveurs ou les persécutions de la fortune, son action est toujours dirigée par la volonté suprême de Dieu.

- 1 Merveilleus, bizarre, capricieux 3 Assegurance, confiance.
- 4 Sans dessegurance, sans défi, sans avertissement. Le mot dessegurer, primitif de ce substantif, signifie, comme défier, ôter la confiance, mettre sur ses gardes; il manque aux glossaires.
- 12 Couvent peut se traduire soit par engagement, soit par manière d'être. — 15 Le est pléonastique.
- 19 Hautain a perdu, dans la langue moderne, le sens propre, qu'il avait autrefois; il se rapporte à haut, comme certain, grevain, prochain à cert, grief, proche.

- 31 Cette cheville si favorite des trouvères se présente ici sous une formule peu commune.
- 32 Lait a pour sujet Dieu. « Laisser convenir de », laisser faire, ne pas s'opposer. 35 Desguisé, étrange, inconvenant. 36 Mendier, être dépourvu de.
- 41 Nature et fortune sont envisagées comme les ouvriers, les instruments de la volonté de Dieu.
- 42 « Je ne saurais donc proposer d'autre réparation en cas d'uue œuvre tout à fait mal faite (bestournée), que de la remettre entre les mains de Dieu, qui... »
- 57 J'ai, dans l'impossibilité de comprendre le texte du ms., mis recevoir au lieu de faire avoir; on pourrait se borner à corriger part p. par: Faire avoir part sa digne grasce, mais l'omission de la préposition à après part présente quelque difficulté.
- 88 Prendre escueil, doit vouloir dire prendre son élan, se lancer; escueil (homonyme de escueil, écueil) est le subst. verbal du verbe escueillir, dans sa signification de lancer, faire aller, ou (au neutre) se précipiter, s'en courir, signification constatée par les exemples recueillis par Mätzner (Altfranz. Gedichte, p. 179) (1) à propos du passage suivant d'une chanson de Richard de Fournival:

Cil fait que faus qui son cheval eskeut Quant il n'a frain dont le puist arester.

- Le substantif provençal *escuelh* est renseigné par Raynouard avec les significations accueil, manière, conduite, genre, espèce. Nous retrouverons le mot, dans le dit du seigneur de Maregni, 9.
- 99 Pascience, tolérance, indulgence. 104 Mesoffrir, manquer de respect.
- 116 Encore la faute mieudre p. meillour. 129 Encontre ce (v. 132, selonc ce), à raison de cela. Le pronom les pour lor est remarquable. 132 L'avance, en fait un avantage; propr. « il le porte au crédit de l'âme. »
- 137 Le sujet de s'assente n'est plus fortune, mais li mauvais. 140 Ravie, précipitée.
- 145 et 146 Lisez ou au lieu de où. 147 Mort perverse, mort affreuse. 155 Souffrir, permettre.

<sup>(1)</sup> Voy. aussi Burguy, Gramm., I, 528 et II, 454.

### L. — LI DIS DE FRANCHISE.

Pour varier, Jean de Condé a divisé ce poëme, qui traite de la disparition de la vraie *franchise* (ce qui veut dire noblesse, grandeur d'âme), par strophes de 12 vers à deux rimes entrelacées, et comme toujours d'une consonnance on ne peut plus exubérante.

- 8 Tenir conte, faire mention, célébrer; cp. p. 161, v. 17.
- 19 Encorder d'une chose est un tour que je n'ai pas encore rencontré. Je n'oserais envisager encorder comme la forme savante de encorer, prendre à cœur, que nous avons vu se présenter, dit d'Entendement, 1440. Je le prends plutôt pour un dérivé de corde, et pour un synonyme de enlacer (de lac); donc s'enlacer de, s'attacher à. Cp. la métaphore du v. 29.
- 29 Fil retort; nous disons retors, retorse d'un type retorsus (cp. Baudouin de Condé, Voie de Paradis, vv. 113-114), tandis que notre retort (et contort, v. 86) se rapporte à la forme participiale tortus.
- 32 Il manque un point-virgule à la fin de ce vers.
- 33 « Chose qui coûte, elle s'en abstient tout à fait. » S'estordre, se dégager. 35 Reprise, ailleurs = récit ou reproche, a ici notre sens moderne de répétition.
- 37 Ot, audit. « Tel a de bonnes oreilles. » 40 Fait tendre est-il une expression périphrastique pour tend, analogue à l'anglais it does bend p. it bends? Je le croirais bien volontiers, si, comme je l'ai exprimé au t. I, p. 405 (v. 278), je n'avais des doutes sur l'emploi de ce tour dans les langues romanes, car l'excellente grammaire de M. Diez n'en fait aucune mention. Il faut donc recourir à une autre explication et donner à tendre la valeur de se tendre. Au v. 48, il est encore dit du mal, qu'il « fait sa rachine estendre. » Dans ce dernier cas aussi, estendre équivaut à s'étendre. Dont = d'où.
- 52 Sourdire, dire de trop, exagérer. 54 Roublié, forme renforcée de oublié, à prendre dans le sens actif du latin oblitus. L'apparition de roublié me fait penser à l'adjectif roublieus, appliqué au vieux lévrier qui a sauvé son maître (t. II, p. 351, v. 1554), et m'apprend que ce mot ne veut dire autre chose que « qui a perdu sa mémoire. »

- 59 Le sens de ce vers n'est pas net. « Où il reste encore beaucoup à faire pour atteindre le modèle. »
- 67 Repoint, voy. t. I, p. 382. 71 Point a ici son sens grammatical de point, signe d'arrêt de la phrase. Faire point, s'arrêter.

## LI. — DES MAHOMMÉS AUX GRANS SEIGNEURS.

----

Cette pièce est dirigée contre les favoris des grands seigneurs qui détournent ceux-ci d'un train de vie digne de leur rang et soignent d'autant mieux leurs propres intérêts. — Le mot mahomet signifiait, chez les écrivains du moyen âge, faux dieu, idole, de là le sens de favori, mignon, que nous lui voyons prendre dans ce dit, ainsi que dans une pièce d'un contenu semblable de Watriquet de Couvin.

- 23 Converser, faire séjour, cp. v. 133. 27 Forteresse, château. 28 Aviser, viser à, poursuivre, préparer. Destreche et son synonyme angoisse ont ici leur sens étymologique: état serré, état de gêne.
- 32 Effors, force (non pas effort); la finale s est radicale. 33 « Au point qu'elle (la honte) le (l'honneur) chasse hors de cour. »
- 45 Le poëte veut bien que les serviteurs (menistre) des princes s'enrichissent à la cour, pourvu qu'ils ne le fassent point au détriment de l'honneur de celui qu'ils sont appelés à servir.
- 52 Restreindre, se restreindre, mener un train pauvre. 64 Desconfit, sans puissance. 101 Tresmaint, cp. trestout.
- 120 Recreü alterne avec la forme active recreant. -- 127 Entait, voy. t. I, p. 500 (v. 256).
- 131 Toit, lat. tectum = maison. Nous n'oserions plus dire : Dans leurs toits, in tectis eorum.
- 138 Adrechié de, pourvu de. 141 Qui = si quis.
- 151 Desuser, perdre l'habitude de; c'est l'antonyme du verbe aüser des vers précédents.
- 153 Mahomerie, ailleurs idolâtrie, ici appliqué au régime des favoris, des mahomets.— 154 Dieu ne rie est une formule d'imprécation fréquente. 157 Nois, nom. de noif, neige.

## LII. — DES CHARNEIS AMIS QUI SE HEENT.

Il s'agit des funestes conséquences de la désunion dans les familles.

- 15 Charneis amis sont ceux que l'on acquiert par les liens du sang ou, selon les termes du poëte, « qui sont d'un lignage » (v. 21). Voy. Du Cange, v° Carnalis, où nos vv. 5 et 15 se trouvent cités.
- 29 Avoir plaidier, être en procès. 42 Mettre, dépenser, sacrifier.
- 52 Se desavancier, se mettre en perte.
- 59 A cet u (ou) correspond négligemment au v. 62, au lieu d'un second ou, la formule et aussi.
- 62 Moyen, ici dans le sens concret de personne intermédiaire.
- 66 Engresser, ici = outrer, aviver; cp. ma note t. II, p. 429 (v. 1602).
- 92 « Des propos fâcheux et irritants ». 98 Quachier, variante orthographique de cachier, chasser.
- 107 Cela revient à dire : « Qu'il n'est pas vraiment un être humain ».
- 112. Le sujet de la phrase est haïne.



#### LIII. — LI LAIS DE L'OURSE.

Le poëte vante les merveilleux et salutaires effets de l'amour : il transforme les méchants, polit les hommes *rudes* et entretient le goût de tout ce qui est noble et grand. Cette vérité est mise en lumière par la similitude de l'ourse, qui, après avoir mis bas ses jeunes en masse informe, les parfait à force de lécher.

- 16 Deliver, ou se deliver (v. 19), mettre bas, signification curieuse
   à relever. 17 Son droit, autant qu'il doit, le terme voulu.
   19 Porture (sens concret), jeune d'une femelle pendant la gestation.
- 20 Voici comment Brunetto Latini produit ce fait d'histoire naturelle (éd. Chabaille, 253) : « Por la briété du tens, nature n'a

pooir d'acomplir la forme de eus ne la façon ou ventre lor mere, ains naist une piece de char blance sanz nule figure, fers tant qu'il i a .ij. oilz. Et neporquant la mere la conforme et adresce à sa langue, selonc la semblance de soi et puis l'estraint à son piz por li doner chalor et esperit de vie ». Il ne peut entrer dans nos vues de vérifier cette relation à la lumière de la science actuelle.

- 21 Qui se rapporte à la piece de char.
- 52 Le sens favoriserait la correction que li maurès à la place de et li maurès.
- 66 Garce, fille (sans aucune acception mauvaise). —74 Notez le verbe béer suivi du simple infinitif.
- 99 Lige, absolu, sans restriction; voy. pl. h. p. 361 (v. 93).
- 123 Bel atrait, procédés aimables; atrait, action d'attirer, d'attacher à soi. 130 Agencir, c'est donner un aspect gracieux à ce qui n'en avait pas.
- 148 Maison a ici son vrai sens abstrait de séjour; lat. mansio.

#### LIV. - LI CONFORS D'AMOURS.

TOME STATE

Poëme sur les souffrances occasionnées par l'amour et les moyens de les endurer. — 13 strophes de 8 vers, à deux rimes.

- 6 Se consirer de, aspirer à, languir après.
- 14 L'a trait, voy. t. II, v. 429 (v. 1598). 16 Mestraire, faire un mauvais coup de jeu, avoir mauvaise chance.
- 13 « Souvent on prend l'illusion pour la vérité ». 24 Fondre et remetre est un des termes les plus rebattus de notre Jean de Condé; par contre, je ne me souviens pas de lui avoir vu employer le mot synonyme disparoir.
- 26 L'ellipse du pronom relatif ou de la conjonction que après une proposition négative, nous est familière et les exemples en foisonnent; l'ellipse de qui, après une proposition affirmative, ayant pour sujet un pronom indéterminé, est moins fréquente et constitue un idiotisme dont se taisent les grammairiens du

- vieux français; cp. p. 189, v. 11: Mais tés est des vilains parole (parle).
- 28 Le sens de revient à point n'est pas clair; la contexture appelle le sens : « Que sa douleur lui profite » (puisqu'elle devient la source d'une joyeuse espérance). Ou faut-il traduire revenir à point par : se remettre, se calmer?
- 29 Rest; la préfixe re relève l'opposition énoncée par mais.
- 33 Bestournez, tourné à mal; « quand son illusion s'est dissipée ».
  47 Confors, consolation, soulagement.
- 50 « Pour quoi que ce soit, pour quelque contrariété qui survienne ». Notez ici encore l'ellipse du relatif que.
- 51 Les manuscrits ont bien tous les deux (1) s'assente; mais la clarté du sens réclame la correction n'assente.
- 61 Espart (spargit), dans le sens de espant (répand).
- 71 « De sorte que pitié et condescendance (telle est la valeur d'humilité) viennent faire une brèche dans le cœur (récalcitrant) de son amie ».
- 78 Effort, force, voy. pl. h., p. 370; notez le t final.
- 83 Pris, captivé. 84 et 85. Thème favori du poëte; heureux ou malheureux, l'amour ne peut qu'exercer une salutaire influence sur tout l'être moral d'un homme.
- 89 En pardon, gratuitement, en vain.



## LV. - DE L'IPOCRESIE DES JACOBINS.

Fulminante diatribe contre l'ordre des Dominicains, que le poëte accuse à la fois de meurtre, de captation, d'intempérance, de luxure. A la fin, il sent qu'il commettrait un faux contre la justice, s'il n'accordait, dans sa condamnation collective, une exception en faveur de quelques membres de l'ordre qui, au sein de cette dépravation, « vivent par compas, sans barat et sans mal engien ».

On remarquera la coupe métrique singulière de ce poëte. Trois vers

<sup>(4)</sup> Je m'en rapporte en cela au copiste à l'office duquel j'ai eu recours.

rimant ensemble sont toujours suivis d'un autre groupe de trois vers monorimes, de telle façon que chaque fois (à l'exception des trois premiers vers) le premier vers de la triade soit raccourci de moitié.

- 7 Folie est fois présente un laconisme qui n'est pas sans beauté.
- 8 Faire ses buffois d'une chose, c'est la traiter avec orgueil, en faire fi, la vilipender.
- 9 Defois, lieu de défense, forteresse. 19 « Qu'on ne la connaît pas ». Pour le négatif en, voy. t. II, p. 383 (v. 196).
- 44 L'empoisonnement de l'empereur Henri VII, mort à Buonconvento, le 24 août 1313, est un fait historique fortement controversé; si les autorités les plus respectables se sont prononcées contrairement à la rumeur populaire, celle-ci est énergiquement défendue par notre poëte:

On le sait bien certainement, N'i a point d'adevinement.

Il est plus que probable que notre poème a été écrit sous l'impression encore fraîche de la nouvelle de cet événement. On est en droit aussi de supposer que Jean de Condé, dans l'expansion de l'indignation qu'il éprouve contre le meurtrier froqué, comme dans les éloges qu'il prodigue à la victime, s'est laissé guider moins par un esprit de parti politique (il n'était pas gibelin, je pense, comme son illustre confrère, l'auteur de la Divina Comedia), que par l'intérêt spécial que devait lui inspirer un prince qui a vu le jour dans son pays, et si étroitement allié à la famille régnante du Hainaut. L'empereur Henri, comte de Luxembourg, est né à Valenciennes, en 1262, et doublement parent avec le comte Guillaume le Bon. La mère de ce dernier était la sœur de Henri III, comte de Luxembourg, père de l'empereur, et celui-ci eut pour mère Béatrice, fille de Baudouin d'Avesnes, grand-oncle de Guillaume (1).

- 50 Le moine Jacobin accusé d'avoir présenté l'hostie empoisonnée à l'empereur, s'appelle Bernardo de Monte Politiano.
- 53 Oiste, hostie. 59 Proprement, en réalité.
- 65 Les bonnes qualités personnelles de Henri VII sont attestées par de nombreux témoignages contemporains; quant à son attachement à la religion, nous citerons le passage suivant, tiré de la relation faite à Clément V sur la dernière expédition de l'empereur par Nicolas, évêque de Butrinto (apud Boehmer,

<sup>(4)</sup> Henri VII avait épousé le 9 juin 1292, à Tervueren, Marguerite, fille du duc Jean de Brabant.

- Fontes I, 137): « Pater sancte! Testimonio conscientiæ meae alia ad praesens nescio relatione digna, nisi quod per salutem animae meae vobis dico quod non credo quod aliquis vivat hodie inter principes seculares qui plus Deum diligat et ecclesiam romanam et omnem probum quam ipse faciebat. »
- 69 Je ne sais si cette « créance » de Jean de Condé est partagée par les historiens.
- 87 Ordre, traité ici de féminin, est masculin quelques vers plus bas (v. 99): Tés ordres doit estre haïs.
- 104 « Ils ont pendant longtemps été fêtés et célébrés; » tel est sans doute le sens de ce vers. Le subst. glai signifie « bruit de fête »; voy. les passages allégués par Gachet. La question de savoir si glai est identique d'origine avec glas, glais, qui expriment le bruit confus, doit être résolue négativement; ces derniers, comme le glas de la langue moderne, comme le clas (cri, clameur) du provençal, et le chiasso des Italiens, viennent du lat. classicum, signal donné avec la trompette. Notre glai, selon Gachet, est le prov. glat, cri, hurlement, subst. verbal de glatir; pour ma part, je le rattacherais plus volontiers au germanique klagen dans son acception primitive de clamare, luimême parallèle du grec χλάζω, ἕχλαγον.
- 122 Lor fais (manière d'agir) est le sujet.
- 138 Excellent proverbe que l'on rend vulgairement par : « on a plus de goût pour le fruit défendu. » Il manque dans le recueil de Le Roux de Lincy.
- 140 Vers cité par Du Cange, vº Papelardus.
- 144 Bechet, bequet, est encore un des noms vulgaires du saumon.
- 149-50 Couratier rimant avec curatier, on serait tenté de supposer une certaine variété d'acception dans les deux mots, mais il est difficile d'en trouver (la différence d'orthographe n'est évidemment que le fait du copiste). L'un et l'autre répondent à courtier (anc. couretier), mot prononcé encore couratier, selon l'étymologie curatarius, dans plusieurs patois français. Du Cange cite nos vers v° corraterius.
- 159 et s. « Encore plus a-t-on lieu de les soupçonner d'un autre procédé. » Le poète fait entendre que ces tripoteurs de mariages ne se contentent pas toujours d'un simple pot-de-vin, mais que tel ou telle a payé de sa personne le service du complaisant courtier qui s'est interposé pour faire réussir un brillant mariage.
- 170 Là parmi, par ce moyen.
- 174 et ss. « Autant qu'il répugnerait à un chat de manger un fromage,

autant un d'eux se garderait de commettre aucun méfait à leur égard. » Le pronom elles n'a pas de rapport exprimé; mais le collectif beginage le fait facilement entendre.—178 Filles, dans le sens spirituel. — 179 Pensont, p. pensent, est une licence un peu forte; notre auteur se rend ici coupable d'une rusticité de langage qui a lieu de surprendre. On ne saurait croire que, de son temps, pensont eût moins choqué les oreilles de la bonne compagnie que ne le fait aujourd'hui j'avons ou ils étiont.

- 181-5 « Ils ne s'en font pas de scrupule, car ils rendent service pour service, et on ne les verra se tenir à l'écart, ne fût-ce qu'un seul jour, que lorsqu'ils auront vidé le sac de leurs filles. » Tel est le sens que je prête à ces vers.
- 194 Ahireter, mettre en possession; Du Cange cite notre vers sous adhaeredare, mittere in possessionem.
- 195 Reter, accuser, mettre en suspicion, prov. reptar, esp. retar; du latin reputare, mettre en compte, dans la basse latinité—imputer un fait à quelqu'un, et incriminer quelqu'un de qqch.
- 206 Poursievre prend souvent le sens d'imiter (suivre l'exemple).
- 212 Barteresse, fem. de baretere, trompeur, fripon; syncope de l'e, comme dans cartier, carton, tirés de carete (charrette).

803

#### LVI - DES VILAINS ET DES COURTOIS.

Quels sont les caractères distinctifs de ce qui constitue la vilenie et la vraie ou noblesse (courtoisie)? Tel est le sujet développé dans ce dit. Le poëte insiste dès l'abord que l'on distingue bien entre le vilain (le vrai ou le droit vilain) dont il veut parler, du vilain qui est ainsi appelé « pour ce qu'en la ville demeure. » Cette distinction faite, il établit que le noble qui est vilain est infiniment inférieur au vilain qui est noble,

De courtois fais et de gentieus Nuit et jour faire talentieus.

Le dit se termine laconiquement par la sentence :

Tout sont gentil cil qui bien font.

- 8 En tous sentiers, ailleurs en tous endrois, c.-à-d. sous tous les rapports. 9-10 On ne comprend d'abord pas trop bien ce que le poëte veut dire par ces vers, amenés par l'antithèse: « Le vilain doit être parfait, etc. » On dirait presque que la vilenie est envisagée comme une vertu. Mais voici ce qu'ils signifient: Mon intention est de traiter tant des courtois que des vilains, dans le sens complet de ces mots, embrassant à la fois la condition, la conduite, le parler. Cp. v. 68.
- 11 Omission de qui, voy. Confort d'amour, 26. 16 Gaaignier a ici sa première acception de « cultiver les champs. »
- 21 C'est plutôt le contraire qui est vrai; mais le vrai eût dérangé l'argumentation du poëte.
- 23 Vilounie; tout à l'heure (v. 21) le scribe avait écrit vilenie (que j'aurais, en cet endroit, pour la rime, dû rectifier en vilounie). Laquelle des deux formes usuelles est la normale? Évidemment, vilain, d'après toutes les règles, ne peut faire que vilainie, vilenie (cp. chatellenie), et la forme vilonie ou vilounie appelle un primitif vilon. A la vérité, mes lectures ne m'ont pas encore fait rencontrer cet adjectif (ou substantif), mais les noms de famille Villon et Mauvillon ne permettent pas de douter de son existence. Seulement il surgit une nouvelle question: vilon et vilain sont-ils identiques, étymologiquement parlant? Ou, en d'autres termes, villa a-t-il pu produire aussi bien le roman villone que villano (1)? Je me borne ici à poser cette question. — Quant à vilain, on peut y voir, dans toutes ses acceptions, l'adjectif lat. villanus, habitant de la campagne; cp. l'opposition entre rusticus (d'où rustre) et urbanus; mais il y a nécessairement eu, dans la production des acceptions morales, influence du mot vil. Un adjectif vilain peut, d'ailleurs, fort bien avoir été formé de vil, comme grevain, de gref, et être venu se rencontrer ainsi avec vilain = villanus. Il y a, de même, synonymie parfaite entre avilir ou avillier (v. 31) et avilounir (v. 44).
- 22 Ounie, entière, constante. 28 Tenssement, garantie. 46 Adosser, mettre derrière le dos, fig. négliger, faire fi de; refuser, ici = repousser, dédaigner.
- 47 Geste: 1º les exploits d'une famille noble, 2º le récit de ces exploits, 3º famille. 53 Nation, naissance.
- 69 Franc, franchise, synonymes de gentil, gentillesse; de là afrankir (v. 105), s'ennoblir.

<sup>(1)</sup> L'italien a déduit de villano une forme augmentative villanzone, mais il n'a pas villone.

- 88 « Et comprend raison par nature. »
- 104 « Bien qu'il ne le soit, lui, du chef de personne (ni de père ni de mère). »
- 110 Souspresure, surprise. Prendre et ses composés forment leurs substantifs par: 1º prise ou prinse (participe féminin), 2º prison, lat. prehensio, cp. aprison, mesprison), 3º presure, lat. prehensura, 4º prendement.
- 111 Faire force à, faire cas de; le contraire est rendu par laisser aller, négliger, ne pas faire attention (v. 114).
- 117 De grant estoc, de haute souche. 122 Envieus, synonyme de couvoiteus.
- 152 « De vilaine retraction », dont on retrait de vilaines choses. Retraction prend ainsi le sens de réputation (cri, renommée).
- 170 « Mais, quelque action d'éclat que l'on ait faite, la richesse n'y compte pour rien. »
- 175 Je ne sais à quel usage romain le poëte fait ici allusion; est-ce la qualification de signor accordée à tout habitant de la cité?

----

# LVII. — DU CLERC QUI FU REPUS I DERRIÈRE L'ESCRING.

Fabliau ayant pour sujet la situation plaisante d'un amant surpris par la venue d'un autre amant, et celle de tous les deux surpris par le retour du mari. Le poëte donne ici sa « truffe » sans l'intention de moralisation, qui est au fond de plusieurs autres de ses pièces du même genre.

Ce fabliau a été analysé par Le Grand d'Aussy (III, p. 303, éd. 1781). On le retrouve, mais varié quant à la mise en scène, dans les Facetiae Frischlini, les Cent nouvelles nouvelles, et les Contes de Grécourt. Dans les Joci ac Sales Ottomari Luscinii, au lieu du mari, c'est un troisième amant qui arrive.

- 3 Auctorité, sujet grave, opposée à « truffe », sornette, plaisanterie.
- 7 Encore une mention fugitive du pays natal de l'auteur.

<sup>(1)</sup> L'éditeur des Sottes chansons de Valenciennes, en citant cet intitulé, s'est singulièrement mépris en traduisant repus (caché) par « à qui l'on a donné à manger »! Le verbe repaistre aurait fait repeüs.

- 17 Cette épithète charmante de savereus nous a déjà apparu une ou deux fois; il ne faut pas y prêter le sens un peu matériel que le mot revêtirait sous une plume moderne, c'est un simple synonyme d'agréable.
- 24 Enté d'amours est une bien gracieuse expression.
- 36 Escrin, aujourd'hui petit coffret, désignait autrefois aussi un grand coffre; c'est le latin scrinium et l'allemand schrein.
- 46 Sans nul dangier, sans plus de façons. Dangier, gêne, contrainte.
   Soufire, plaire.
- 59 Expression figurée digne de note.
- 80 Effréement, bruit, voy. p. 349 (v. 635). 84 Envoie aler, partir; voy. t. II, p. 390 et 435.
- 85 Repust, parfait défini de repondre, dont Burguy ne dit mot. Il est d'une facture tout à fait extraordinaire, car les paronymes espondre, despondre font espondi, despondi; c'est une forme tirée, à ce qu'il paraît, tout droit de reposuit, de même que la forme participale repost, concurrente de repus (voy. t. I, p. 497, v. 92), reproduit le latin repositus.
- 98 Honni pêche contre la grammaire; il faut honnie. 102 Prent, commence. 106 Grouche, gronde.
- 111 Se garder de, avoir en vue. 118 Baston tenist, prît le baton (le sujet est le mari); ou tenir baston se disait-il pour « avoir des coups de bâton? »
- 126 « Dès lors le bourgeois, qui se vit en présence d'hôtes de ce genre-là, fut mis sur la voie et comprit sa situation. »
- 128 « Raire ses costes », le dépouiller, gruger?
- 132 Wihos, voy. t. II, p. 410, v. 101. Du Cange cite nos vers 131-32 et 140-41, vo willot. 132 Soffrans, patient.

-----

## LVIII. - POURQUOI ON DOIT FEMES HONORER.

Pièce charmante par le sentiment qui l'a inspirée : la femme a droit à notre respect, parce qu'une femme a donné le Sauveur, puis

> Pour ce que feme fu ta mère Et que nouris fus de son lait,

enfin, pour celle que nous avons aimée. La seconde moitié du dit est un plaidoyer, plein de charité chrétienne, en faveur de la femme légère et de celle qui succombe aux séductions (engiens) de l'homme.

- 1 Mendier, dans l'ancienne langue = être dépourvu. 3 Errer signifiait jadis marcher, puis fig. agir, procéder, et ne représente pas le latin errare, mais iterare (prov. edrar); c'est ainsi que mes dans meserrer n'est pas une redondance, mais fait dire à ce verbe « agir mal ».
- 7-9 Ces trois vers m'ont semblé exprimer en termes propres la « laide parole » du v. 5, et je les ai placés entre guillemets. La phrase introduite au v. 10 par que exprimera le motif de l'assertion du v. 4: ne courtois ne sont, etc.
- 12 Mesconter, mettre hors de compte, litt. compter en moins.
- 14 Firge, fierge, fierce, bas-lat. fercia, la seconde pièce des échecs, ce que l'on appela plus tard (par confusion entre fierge et vierge) vierge, dame, reine. Le mot vient du persan ferz, général d'armée.
- 39 Cette image ne manque certainement pas de distinction.
- 64 Deporter, épargner, ménager. 71 « Si tu en agis autrement. » 72 Depeches, détruis. 77 Adam, est un accusatif; soumes (somnus), un nominatif.
- 94 Woisouse, visouse ou visouse, passe-temps, distraction, légèreté.
- 110 « Il convient que cela se manifeste chez chacun. »
- 114 Il faut une virgule à la fin du vers. 115 Jolie, gaie, enjouée.
   117 Changez la virgule en point-virgule.
- 130 Adevinent, inventent. 132 Suppléez qui après gens.
- 150 Le fort, signifie souvent, le point essentiel, le fait réel; cp. p. 338 (v. 925).
- 155 Il vingt, il trente, voy. ma note t. I, p. 394 v. (26-27).
- 161 Quert = ceurt, court. 166 Pressent; changement brusque du nombre, comme souvent.
- 169 Li convoient, l'entourent, la courtisent.
- 196 Conquest, avantage, profit; cp. p. 256, v. 205: Car n'i veez point de conquest, et p. 314, v. 34: Quel conquest i pues tu avoir?
- 197 Desgisé, 1º inaccoutumé, étrange, 2º de mauvaise manière, mauvais. 209 Trouver, faire des vers.
- 214 De = à l'égard de. Il faut sous-entendre le pronom les devant deporter (épargner, excuser).

#### LIX. — LI DIS DU PAPEILLON.

Malgré l'exemple des malheurs qui ont frappé leurs devanciers, les princes persistent dans le mal, mais la vengeance divine les atteindra tôt ou tard. Si la colère de Dieu s'appesantit parfois même sur le juste, c'est que Dieu en connaît la raison, et il nous convient de nous taire. Les princes endurcis dans leur mauvais errements ressemblent au papillon léger qui, dans son étourderie, se précipite sur la lumière et s'y consume les ailes.

- 4 Bastir, fonder, établir, au propre et au figuré; donc aussi machiner, préparer de longue main. Voy. l'historique de l'article bâtir dans Littré.
- 36 Du bien accroire n'offre pas un sens très-clair; les mots doivent exprimer une chose reprochable, que j'ai de la peine à en tirer. Je croirais bien qu'il faut corriger du en au et construire ainsi : « Qui ne les laisse ni renoncer à mal faire ni s'adonner (acroire, sese credere) au bien ».
- 42 Qui vorroit, si l'on voulait; est reconnoissans est une faute typographique pour estre connoissans.
- 55 Sans aligance, sans allégement, c'est-à-d. sans avoir à mitiger le terme, dans toute la force du terme.
- 59 Qui a grant plainte, qui excite partout de vifs regrets. 66 Sauvage implique ici l'idée de révolte, de rébellion.
- 70 Consentir est suivi indifféremment de l'infinitif avec ou sans à; ici et v. 81 avenir; mais v. 58 à mescheïr et v. 103 à avenir. Cp. aussi, v. 135, soffrir (permettre) construit avec à.
- 90 Chascun est le régime indirect, guerredon le régime direct.
- 93 Notez le genre féminin de *merite*; il était d'un usage général dans la vieille langue.
- 112 Singulière structure : la préposition à se rapportant au relatif sous-entendu placée devant l'antécédent de ce dernier. — Et si, et néanmoins.
- 125 Poure n'a pas de sens; je pense qu'il faut lire propre; cp. le dit suivant, v. 125.
- 135 Soffrir, permettre. 136 Mesoffrir, mal servir, manquer de respect.

#### LX. — LI DIS DU SINGE.

L'auteur s'attaque ici aux extravagances du siècle en matière de toilette; il censure les variations de la mode et déplore l'extension de son empire, car elle subjugue toutes les classes; les plus grands se singent entre eux et les petits singent les grands.

- 6 Ce fondre équivaut, dans la pensée de l'auteur, à décliner.
- 13 Se connoistre, être doué d'intelligence.
- 23 Se despointier, sortir du point, de la règle, se dérégler. Le mot revient au v. 109.
- 24 Le hyraudois, les manières des hérauts, dont Baudouin de Condé, dans son dit des Hiraus, nous a fait connaître la toilette débraillée. Nous rappelons surtout ces vers-ci:

Ains avoit en lor cotes Plus de piertruis et d'aligotes Qu'il n'ait entour un maistre autel De reliques.

Hiraudie était devenu le terme pour désigner un mauvais habit. Il paraît que les fashionables de l'époque avaient su mettre l'hiraudie en honneur, comme de nos jours les élégants se sont plu à porter des coachmen.

- 28 Entretailles signifie probablement les ouvertures « des dras ouviers et fenestrés « (t. 1, p. 159, v. 177).
- 33 Chipoue; ce mot manque aux glossaires. On le trouve cependant dans Berthe aux grans piés, stance xxxIII:

Sage fu et courtoise, sans boban, sans chipoe.

Je le traduirais soit par minauderie (cp. v. 41, mignotise) ou par morgue.

36 Coquille (1), « nom d'une coiffure de femme », dit Roquefort, sur la foi d'un passage des Pardons de S. Trotet. Je pense, d'après notre passage, que le nom s'applique aussi à un genre de coiffure d'hommes, à une espèce de capuchon. Le terme revient plus bas (v. 57), désignant l'accessoire d'un chaperon. Le mot n'est peut-être qu'une transformation populaire de cuculla.

<sup>(1)</sup> Le ms. A a copille; le p pour q se rencontre parfois dans les patois. Ainsi Hécart cite copluchon pour coqueluchon.

- 39 En biscorgnet est une expression remarquable que je ne trouve nulle part et que je rencontre pour la première fois. Elle désigne ici l'irrégularité, l'obliquité du regard, affectée par les lions à la mode dont parle l'auteur, un œil étant ouvert, l'autre à peu près fermé. Comme le terme plus moderne biscornu (1), le mot est composé de corne, angle, coin, et de la syllabe péjorative bis, marquant irrégularité, contorsion, obliquité. Cp. l'esp. bisojo (bis-oculus), qui regarde de travers, louche. Le gn, issu de n, se trouve de même dans cligner de cliner et dans mignard de mine. Voy. aussi ma note Entendement, 113.
- 40 Borgnet, diminutif de borgne, existe encore comme nom de famille; on sait que borgne signifiait autrefois plutôt louche que monoculaire.
- 41 Mignotise dit la même chose que mignardise, mignarderie (mines affectées). Je suis disposé à admettre que ces mots découlent plutôt de mine que du tudesque minja, amour. Ce dernier pourrait même être étranger à mignon, « qui a bonne mine, qui plaît. » —42 Cointise, afféterie.
- 54 Li membre Dieu ne m'est pas clair; « les membres tels qu'ils sortent de la main de Dieu »? Ne faut-il pas plutôt lire : li membre d'ieus ou d'iaus (leurs membres)?
- 56 Nous abandonnons naturellement à l'archéologue des explications plus précises sur ces détails de toilette; il saura mieux que nous ce qu'il faut entendre par les grands chaperons à large coquille, dont la mode déplaît tant à notre trouvère.
- 58 Afeulées, affublées. 61 Son mestre; il s'agit, faut-il croire, tout bonnement du maître tailleur.
- 66 L's de daerrains est la finale adverbiale.
- 67 Planier, général, commun; coursables, en cours, en vogue (mot encore usité parfois de nos jours).
- 114 Despit; 1º mépris; 2º sujet de mépris. 118 Conroy est la règle, la mesure, l'opposé de desroy (v. 117), désordre, dérèglement.
- 119 Diversefier, empirer. 122 Nous dirions aujourd'hui, dans ce sens, plutôt aller que venir. Mais, jadis, venir s'appliquait particulièrement à la marche du temps, au développement des choses.

<sup>(1)</sup> Le vrai sens de ce mot ne me paraît pas être « qui a deux cornes », mais plutôt « aux contours irréguliers ».

## LXI. — DES MAUVAIS USAGES DU SIÈCLE.

Lamentation sur la sauvagerie et la décadence du siècle; les sept péchés capitaux ont envahi la société entière: clergé, noblesse, peuple moyen, peuple commun. Le tableau tracé par le poëte est passablement sombre, et encore, dit-il, « est-il pire dix tans que ne puisse conter ». De pareilles chevilles montrent bien que toutes ces doléances ne sont qu'affaire de métier.

- 2 La sauvagerie ou la diversité (en d'autres termes la rudesse, la dureté) se manifeste encore plus dans le sentiment (ès corages) que dans les procédés, les dehors ès maintiens).
- 18 Solissent n'est pas, comme on serait disposé à le croire, un parfait défini; comment s'en rendrait-on compte? Les verbes analogues doloir, voloir, valoir ne fourniraient aucun précédent à l'appui de cette forme, et d'ailleurs Burguy (t. II, 115) nous dit que soloir paraît n'avoir eu ni parfait défini, ni participe passé. C'est, en effet, un imparfait du subjonctif (dont Burguy ne cite non plus aucun exemple) et répond à la forme volissent que l'on trouve dans Villehardouin au passage cité par Burguy (p. 104). Il faut donc traduire : « Dont jadis ils eussent eu coutume de rougir ».
- 36 Parra, paraîtra. 40 Se renvier, se reproduire, prendre la vogue (litt.se remettre en voie, lat. re—inviare). Ce verbe renvier n'est pas le même que celui qui figure, comme terme de jeu, dans nos dictionnaires, et qui est un composé de envier, défier (invitare). Voy. mes notes t. I, p. 425 (v. 5), et 426 v. 8). Au v. 42, renvier peut être pris ou dans le même sens que celui qui nous occupe, ou pour le composé du verbe envier = provoquer ou = inspirer. Le mot est absent dans les glossaires de Roquefort et de Burguy; je le trouve dans le glossaire montois de M. Sigart, avec le sens de réveiller.
- 44 Accide, apathie, indolence, bas-latin accidia, acedia, vient du grec ἀκηδία; c'est un des termes introduits dans la langue vulgaire par le canal de l'Église.
- 51 Nis, variété de nes (l'un et l'autre sont contractés de neïs = ne ipsum); pas même (cp. v. 77). De là nesun, propr. pas même un. -52 Encorder, lier, cp. dit de Franchise, 19. 54 Descorder, dissuader.

- 60 Abet, abé, instigation, subst. verbal de abeter, amorcer, instiguer (voy. Diez, Et. Wtb. II, 216); estre en abé, être tenté.
- 73 Tolle, rapine, substantif verbal radical féminin de tollir, enlever; mot omis dans Roquefort. On rencontre plus souvent la forme participiale tolte ou toute.
- 75 Despersité est un mot que je rencontre pour la première fois et qui paraît inventé par l'auteur. En tout cas, il est mal fait; l'adjectif dont on a tiré ce substantif, est despert et non pas despers, qui n'est que la forme accidentelle du nom. masc. sing. et du régime masc. plur. Autant vaudrait tirer de apert un subst. apersité.
- 79 Peuples moyens est opposé au peuples communs (v. 89).
- 98 Onni, universel, général.
- 99 Engouler (au prés. sing. engueule, v. 101), mettre dans la gueule, avaler goulûment. Le mot nous est resté sous les deux formes engouler et engueuler, mais ce dernier a tout à fait dévié de sa signification naturelle.
- 129 « Car on ne saurait prétendre que celui-là soit sage, qui »...

#### LXII. — LI DIS DE PORTEJOIE.

Rien ne rassérène autant l'âme que le commerce ou le souvenir d'un homme vaillant, vertueux et couvert de gloire; il porte la joie partout où son nom est prononcé; « c'est enssi c'uns dieus terriens ». Que chacun s'efforce donc de suivre la même voie par où les grands hommes ont marché.

- 9 Esligier, choisir, prendre (voy. dit du Levrier, 475), ici estimer. 19-21 « Et celui qui a ses yeux fixés sur lui, il semble que ce jour-là il ne peut courir aucun danger que quelque malheur lui arrive».
- 35 Eslite, exquise. 42 Lisez maus (nom. sing.) au lieu de mal. 47 Geste, exploit. 51 Par samblant, par comparaison.

----

90 et 93 Tenir conte, conter, parler.

#### LXIII. - LI DIS DOU LOS DOU MONDE.

Aujourd'hui le mérite n'est plus en estime; les services de l'homme juste et dévoué sont méconnus, et la faveur couronne les actions du méchant. Mais que l'honnête homme ne s'en décourage pas, ses bienfaits finiront par être appréciés et par trouver leur récompense. Fol est qui place sa confiance dans les louanges du monde; visons plutôt à la grâce divine.

- 7 Entant que, ou simplement tant que (v. 157), pour ce qui concerne; cp. v. 23.
- 19 Faume (cp. v. 134) = fame, réputation. L'a affecte volontiers le son au devant m et l; cp. baulier p. balier.
- 20 Grasce, faveur. 23-36 Le fabuliste allemand Boner, contemporain de Jean de Condé, exprime le même proverbe en ces termes :

Wer ab dem Galgen löst den Dieb, Darnach hat er ihn niemer lieb.

- 42 Il est étrange de voir deshonneur traité de masculin contrairement au genre féminin du simple houneur.
- 55 Coupe, coulpe, faute. L'emploi du pluriel favorise la mesure. —
  Amise, fausse imputation, mauvais nom, souvent = accusation,
  incrimination, du verbe amettre (v. 111), mettre sus, mettre à
  charge de quelqu'un (verbe assez fréquent, mais omis par
  Roquefort).
- 64 C'on est une erreur; il faut cou. Dans le Perceval de Chrétien de Troies, t. I (éd. Potvin), v. 8460, je lis:

Or oi je por voir, fait Gauwains, Une proverbe c'on retrait, Que on dist: De bien fait col frait.

Ce qui veut bien dire: « A faire le bien, on se casse le cou ».

71 Traist, parfait défini, traxit. — 72 Perde est le subst. verbal radical, perte (lat. perdita) le subst. verbal participial de perdre;

c'est ainsi que tollir, tolre a donné à la fois les substantifs tolle et tolte.

- 104 Mesoffrir, vilipender, traiter irrespectueusement.
- 122 « Et renommé pour tous ses bienfaits ». Peut-être le poëte a-t-il écrit : « De tous boins ».
- 160 Faire deffiance, manquer de parole à, tromper la bonne foi de quelqu'un.
- 166 Sans defter, sans avertissement préalable, sans qu'on s'en doute, à l'improviste.

0000

#### LXIV. - DOU VILLAIN DESPENSIER.

Le maître d'hôtel (despensier, voy. Du Cange, v° Dispensator) qui est avare fait honte à son maître et mérite d'être pendu. Tel est le fond de ce petit poëme à rimes équivoques, dont tous les vers se terminent par des formes dérivatives de pendre ou de penser. Pièce sans valeur poétique, faite pour amuser après table.

- 2 Vilain est un datif régi par carge. Pourpens, méditation, pensée.
- 11 Suppléez qui au commencement du vers. « Qui ne le haïsse ». 12 Ordurés ordurels, d'un type barbare orduralis. Notez ce gérondif despensant; « pensant de despensant » est une tournure bien étrange en français, mais usuelle en anglais.
  - 14-15 Ces vers ont l'air de dire la même chose que v. 33: Pendus soit sans despendement; l'emploi de l'indicatif (puet) ne serait pas plus étrange ici que dans un cas analogue du dit de la Fontaine (p. 305), v. 9. Cependant on est autorisé aussi à interpréter ainsi le v. 14: Puisqu'il ne peut voir faire une dépense à quelqu'un.
- 22 Ici despensement, plus loin (v. 34) despendement.
- 23 Despense, dépense, lieu où l'on reçoit ou distribue les provisions de la maison.
- 29 Nous avons déjà plusieurs fois rencontré le terme recreant dans le sens de parcimonieux; il en est de même de las (cp. Jacobins et Fremeneurs, 119).
- 32 « Il marche à sa perte ». Pendant, pente, penchant.

40 « Dépenser les dépenses d'autrui » est une négligence qu'il faut pardonner au rimeur qui joue sur des mots.



## LXV. — LI DIS DE BIAUTÉ ET DE GRASCE.

La grâce, à elle seule, suffit pour embraser les cœurs, et encore plus la beauté; mais la grâce redouble ses effets quand elle s'unit à la beauté. L'une et l'autre, pour se garder de toute atteinte, ont besoin d'un guide protecteur; pour la beauté, ce sera la bonté; pour la grâce, la sagesse (sens).

- 6 Jame, gemme. 11 Vient, dure, se prolonge. 17 Ses cors elle.
- 23 Qui = si on. 26 Aligement, tempérament, adoucissement; metre aligement prend ici la valeur de mettre un frein, empêcher.
- 50 Par si que, pour peu que. 54. Flambe vient de flamble, et flamble répond à un type diminutif flammula.
- 57 « Qu'il ne sait pas se gouverner ». 90 Esprisier, apprécier à sa juste valeur. 98 Afiner, se perfectionner.



#### LXVI. — LI DIS DES JACOBINS ET DES FREMENEURS.

Jacobins et Cordeliers, se fondant sur des textes de l'Écriture, s'étaient avisés de prêcher contre les ménestrels ou joueurs d'instruments. Le poëte prend la défense de ces derniers et se donne à cœur joie la satisfaction de faire à son tour une leçon sévère aux fils dégénérés de saint Dominique et de saint François. Il les engage vivement à laisser là leurs malveillantes sorties contre d'honnêtes ménestriers,

gagnant honorablement leur vie, et à ne pas confondre, dans leur interprétation des Écritures, les musiciens avec les bateleurs, les diseurs d'aventures et les enchanteurs. S'ils continuent, il leur dira vertement leur fait en s'appuyant de textes évangéliques, qu'il se pique de connaître assez bien pour tenir son « pourpos ». Il tiendra toujours à honneur, en sa qualité de trouvère, de poursuivre « les faus et les ypocrites ».

6-8 « Si réellement, comme ils prétendent, les services des ménestrels sont de telle nature qu'il faut les considérer comme les collaborateurs du diable, alors il est d'un homme sage de s'en éloigner; mais... » C'est bien là la contexture logique de ces trois vers; l'hypothèse est rendue interrogativement comme quand nous disons: « Voulons-nous être heureux, soyons d'abord vertueux ». Les grammairiens que j'ai consultés, il est vrai, ne constatent pas ce tour pour la langue d'oïl, du moins pour des cas où l'incidente hypothétique est à l'indicatif; ils ne rapportent que des faits tels que le suivant (Marie de France):

Fust tieus ses chans com est ses cors, Il vauroit mieux que nul (l. nus) fins ors.

Mais je ne pense pas que ce silence des savants autorise à douter de l'application du tour interrogatif aux cas analogues à celui qui nous occupe. Remarquez encore l'ellipse du que après tel, ellipse assez fréquente.

- 9-10 « Mais il m'est avis que si cela était, le roi David, qui jouait de la harpe, ne se fût pas volontiers prêté à un service de ce genre ».
- 13 Allusion au fait rapporté dans le premier livre de Samuel, ch. xvi, vv. 14-23.
- 23-26 « Et renseignons-nous-y sur le point de savoir si, dans le cas que ce fût œuvre diabolique, David eût pu réussir à soulager le roi ».
- 24 Maligne, masc., forme concurrente de malin; ici le mot est synonyme de anemi, deable, mal Sathan (v. 15). Cp. v. 279, ævre de mauffé.
- 27 « Maintenant suivons une autre voie (méthode) de démonstration ». Cp. v. 53.
- 29 « Si tu ne la connais encore, tu apprendras facilement la vérité de ce que je veux démontrer, aux portes d'Arras ». Parmi les preuves invoquées en faveur de l'estime dont les ménestriers doivent être entourés, Jean de Condé rappelle la légende de la

chandelle d'Arras (préservatif infaillible contre le feu d'enfer), dont la garde et l'entretien furent confiés par la Vierge à deux ménestriers et qui est restée, malgré bien des difficultés, en la puissance des hommes de cette profession. Je lis, à ce sujet, dans le discours de M. Renan sur l'état des beaux-arts au xive siècle (Histoire litt. de la France, xxiv, p. 749), le renseignement qui suit :

« La confrérie de la Sainte-Chandelle, d'Arras, venait de deux ménestriers à qui la Vierge apparut durant une peste (le mal des Ardents, xie siècle (l). De grands seigneurs, de hauts personnages ecclésiastiques ne dédaignent pas d'entrer dans cette société. La sainte chandelle que la Vierge avait apportée et dont les gouttes de cire communiquaient à l'eau des vertus curatives, était confiée à la garde de deux jongleurs. Un riche étui d'orfévrerie renferme ce cierge, et une église fut bâtie au xiiie siècle pour renfermer l'étui et la relique. Un curieux manuscrit (2), trouvé il y a peu d'années à Arras, nous a conservé le nom des membres de cette singulière association. Ces listes s'éteignent presque au xive siècle, qui dut voir la décadence de la confrérie ».

55 Psaume xxxIII, 2-3:

Laudate Dominum ad citharam,
Ad psalterium decem chordarum cantate illi;
Cantate ei canticum novum,
Diligenter psallite ei in jubilo.

Cp. aussi les Psaumes xcii, 4 et cxliv, 9.

60 Les vers suivants tendent à prouver encore que diable et musique sont choses contraires: « Les fous liés qui vont à Saint-Acaire, près Haspres, pour s'y guérir, ne peuvent supporter le son de la vielle ». Saint-Acaire, près Haspres, dit Dinaux (en renvoyant à ses Archives du Nord, t. IV, p. 133), était une chapelle contenant des reliques qui avaient la propriété de guérir la folie. Lorsque le roi Charles VI devint fou, on présenta son image en cire à la châsse de saint Acaire. » On trouve dans un de nos plus anciens poëtes:

Tu serais plus hors de sens Que ceux qu'on mène à Saint-Acaire.

<sup>(1)</sup> Revue archéologique, t. X, p. 521 et suiv.

<sup>(2)</sup> Suppl. franç., No 544.

- 61 Haspres est situé à trois lieues sud-ouest de Valenciennes, sur la Salle.
- 64 Bers, claie, panier; primitif de berceau.
- 69 Prouvoire, prêtre, variété de prevoire (cp. provost p. prevost).

  Quant à prevoire, c'est le cas-régime de prestre. Ce dernier est formé de presbyter, qui a l'accent tonique sur la première syllabe; prevoire, par contre, tient de presbyterum presbytrum), qui a l'accent sur la deuxième syllabe. (Cp., pour i transformé en oi, voire de vitrum, tonoire à tonitru, oire de iterat.)
- 72 L'auteur va prouver que la menestraudie est un accessoire indispensable de l'ordre de chevalerie; elle en rehausse l'éclat et le maintient dans le chemin de la vertu et de l'honneur.
- 86 Pour ce = parce que; son corrélatif démonstratif est pour ce au v. 89; il faut une virgule au lieu du point à la fin du v. 88.
- 121 Menestraudie vient de menestrandie par la conversion de n en u (cp. erraument p. erranment), et menestrandie dérive de menestrant, forme participiale de menestrel ou menestrier. (Je ne pense pas que le procédé soit celui-ci: Ministrallus, ministraldus, ministraldia, fr. menestraudie.)
- 135 Cordelois; voy. plus haut p. 350, ad v. 804.
- 137 Viés; voy. ma note t. I, p. 395 (v. 42).
- 140 Et tiexte et glose fait l'effet d'une expression proverbiale; litt.

  sujet et explication.
- 144 Querre ses gistes = s'héberger. 148 Mesiel, nom. sing. mesiaus, lépreux (cp. v. 153), bas-lat. misellus.
- 149 S. Mathieu, XXVI, 6; S. Marc, XIV, 3. 151 Eschievez, vous évitez (esquivez). 155 Rieule, règle.
- 169 Entention, tout à l'heure (v. 172) entente.
- 170 On connaît, à ce sujet, le reproche adressé aux Jacobins par Rutebeuf (I, 161):

Et qui se muert, se il nes noume Pour executeurs, s'ame afole.

Du reste, Rutebeuf abonde en traits satiriques contre les deux ordres auxquels s'attaque ici notre poëte. Voyez surtout son dit des Jacobins (I, 175) et celui des Cordeliers (I, 181).

- 174 Ançois, ici = en premier lieu. 183 Lisez: La char (accus.) au lieu de Sa chars.
- 185 Son sez, voy. ma note, t. I, p. 424 (v. 139-40). 188 Sa char est le génitif de le rouloir.
- 195 Sans point detriant, voy. ma note ad. Entendement, v. 1297 (p. 354).

- 206 Comment il est, ce qui en est. 208 Copin est la forme masculine de copine, chopine. Dans mon Dictionnaire d'étymologie. j'ai, sur les traces de Diez, rapporté chope et chopine à l'allemand schoppen, et j'ai ajouté que l'étymologie cuppa, proposée par Ménage, offrait cette difficulté que le c latin devant u ne prenait pas en français le son chuinté ch. Cette argumentation était peut-être trop absolue; ladite règle ne s'appliquant pas au dialecte picard, on serait admis à supposer que chope soit une forme picarde, qui se serait imposée à toute la France. La coexistence d'une forme avec c pourrait bien réhabiliter l'opinion de Ménage, qui n'a pas toujours mal rencontré. L'emploi de la forme chuintée chopine, cependant, remonte au xiiie siècle, car on la trouve dans le Roman de la Rose; il faudra donc plutôt envisager copin comme une forme picarde de chopin. Une autre dérivation de chope se trouve dans Roquefort: choveau et chovelot (petite mesure pour les liquides).
- 218-19 « Il faudra bien vous escrimer, si vous tenez à vous défendre (covrir) contre moi ».
- 220 Assolez, absolvez, de l'infinitif assoudre (v. 224).
- 244-45 Ces deux vers, qui paraissent se rapporter à un passage de l'Écriture, ne me sont pas clairs du tout. Le mot *loinsiaus* m'échappe tout à fait; je l'ai traité, dans sa signification de peloton de fil, dans mon Glossaire de Lille, p. 22 (note 5 et 6), mais il ne peut s'agir du même mot ici. Serait-ce une forme insolite pour *linseus* (linceul), et le sens de nos deux vers serait-il: « Le trompeur n'aura point de repos; son linceul lui fournira un jour une bien triste couverture »?
- 247 « Et je suis moi-même au nombre de ces ménestrels que vous avez si fort pris à partie ».
- 259 Qu'il; le pronom il (ils) se rapporte aux grands seigneurs.
- 261 « Avisez-vous donc de la prononcer (tel parole), aussi vrai que j'existe (où je soie). j'aurais bien vite, s'il m'en prend fantaisie, répondu... ». Où je soie est, nous l'avons vu (Cointise, 28, p. 365), une simple cheville d'affirmation.
- 265 Vous falent, vous font défaut, ici : vous démentent, vous renient.
- 270 Se chavissent, se sustentent; v. 295, chevir.
- 273 « Doivent chèrement acquérir leur salaire ». 276 Dont, pour laquelle.
- 282 « Le texte dont vous vous servez dans vos sermons contre les ménestrels, vous le détournez de son véritable sens », tel est le sens des vers qui suivent. Traitier les sermons, les com-

poser; ou faut-il lire ès sermons, et traduire : « dont vous traitez dans vos sermons »?

- 284 Entregreteur; Roquefort a, d'une part, le mot entregueteur, qu'il trouve dans le Codicile de Jean de Meung et qu'il traduit par « espion qui cherche à surprendre » (malgré le gu, il donne pour étymologie interjector); d'autre part entreget, entregiet, qu'il traduit par adresse, jeu de passe-passe. Comme il s'agit ici évidemment d'une sorte de jonglerie, je prends entregeteur pour un synonyme de tresgeteur, mot bien connu, que l'on interprète par enchanteur, magicien, et dont je ne connais pas le vrai sens étymologique.
- 285 Les « joueurs d'arbalestriaus » (petites arbalètes) sont une autre espèce de jongleurs, sur lesquels je n'ai pas de notions plus précises à fournir.
- 287 Se meller, synonyme de s'entremetre. 301 Esmovoir le cervel, s'irriter, se fâcher.
- 310 « Dans ce cas, je renoncerai à diriger sur vous ma verve poétique, si ce n'est à bonne intention ».
- 316 Le poëte ne se ménage pas trop ici en fait de compliments.
- 328 Desdire, ici excepter, mettre hors de compte. 330 Estri, p. estrif, lutte (du verbe estriver).
- 335 Enarmez, pourvus d'enarmes, les courroies servant à passer le bras de tenir le bouclier dans l'attente du combat; voy. Gachet, Glossaire, vº Enarmes.

## LXVII. — LI DIS DE FORCE CONTRE NATURE.

On peut, avec de la patience, forcer la nature des animaux et apprendre à danser à un ours, mais vous tenteriez en vain de corriger un sot. « Forte chose a en fol apprendre ». Rien ne vaut la meilleure éducation, quand elle ne rencontre pas un bon naturel. « Nature passe noureture », et pour combattre une mauvaise nature, il n'y a qu'un moyen pour réussir, c'est la force de la volonté.

4 Aconter, attacher du prix. - 16 Faitis, d'ordinaire « bien fait,

- bien tourné, bien appris », a ici le sens général et vague de « fait, façonné, pétri ». Faitis de visces est une locution analogue à notre pétri d'orgueil.
- 18 « Tant de mauvaises habitudes viennent le (c.-à-d. le bien) contrecarrer. »
- 26 Ruide, rude, inculte; nous avons là la même diphthongaison de l'u que dans ruiste p. ruste.
- 28 Engien a ici le sens propre de son primitif latin ingenium: esprit, disposition naturelle.
- 36 Pour ce = pour ce que (p. 208, v. 25), parce que. Notez encore ici l'omission du sujet indéterminé on.
- 47 Si, et pourtant. 48 « Geter, hors de sa nature », faire changer sa nature.
- 50 Que sa nature ne doit point, qu'il n'est plus tributaire ou esclave de sa nature. C'est bien là le sens de ces mots.
- 51 A ce port, à ce résultat.—Endurcis A mal faire, plus haut (v. 13), nous avions endurcis de mal faire.
- 56-57 « Qu'il fasse réussir les mesures tentées pour son éducation ». Efforcier, renforcer, prêter force, faire aboutir.
- 62-63 « Si parfois il arrive qu'on voie un homme mauvais reprendre le bon chemin, c'est un vrai miracle ».
- 71 Sens, sens naturel, caractère; plus bas, v. 112, li cuers. 83 Mestrere, synonyme de forligner, sortir de la ligne prescrite.
- 101 Retenu p. retenues est une de ces incorrections grammaticales telles que nous en avons déjà signalé dans les dits du Vrai sens, 113, Messe des oiseaux, 1067, Clerc derrière l'escrin, 91.
- 109 Asseignourir, arriver à des honneurs, s'ennoblir.
- 116 Cp. Juvénal: Custode et cura natura potentior omni.
- 136 « Celui qui s'appliquerait à cette tentative ».
- 140 Blescier, rompre, briser. 141 Encore un exemple de la locution se non = dépourvu, dont il a été question t. II, p. 384 (v. 354) (l).
- 145 Se nourir, ici avoir son siège. Cp., au t. II, Dit du Lévrier, 1335 (notes p. 454). 146 Pourrir, sens actif, faire pourrir, corrompre.

---

<sup>(1)</sup> J'ai rencontré cette locution encore dans un document de 1472, inséré parmi les pièces justificatives de l'Histoire du pays de Chimay, par M. Hagemans, p. 562. Les habitants de Baileux exposent comme quoi leur ville a été « foullée par xv jours durant sans estre se non de gens d'armes ».

#### LXVIII. - LI DIS DU SEIGNEUR DE MAREGNI.

Le sujet de cet intéressant poëme sont les funestes suites de l'orgueil et de l'avidité, démontrées par l'exemple du tout-puissant surintendant de Philippe le Bel, que son fils, Louis X, vient de faire pendre au gibet de Montfaucon. Vers la fin, le poëte représente aux princes les torts qu'ils se font souvent par le choix de leurs conseillers, et aux conseillers, les obligations qui leur incombent. La mort d'Enguerrand de Marigny (30 avril 1315) était de fraîche date quand ce dit fut composé, comme il appert des vers 77-80.

- 9 Escueil, élan; voy. Dit de Fortune, 88, notes, p. 368 (1).
- 10 Sourmonter, ici, dans le sens neutre de s'élever; plus loin, v. 15, il reprend le sens actif habituel de dépasser, vaincre.
- 13 L'adverbe premier est d'habitude pourvu d'un s, comme volontiers.
- 17 Sa partie, son parti, ses partisans.
- 26 Le sujet de fist est le contenu de la subordonnée qui précède.
- 32 En heritage, à perpétuité. 41 Artilleus, rusé, adroit, artificieux. Le mot vient, comme le verbe artiller et le subst. artillerie, du subst. bas-latin artillus, engin, diminutif de ars.
- 57 Si = et pourtant. 56 Devéement, défense.
- 71 Veant, voy. Entendement, 146. 72 Quant = car.
- 83 Phelipon, cas-régime de Phelipes (v. 222) 85 Los, 1º louange; 2º réputation; 3º (comme ici) conseil, avis (de loer, conseiller).
- 87 Sommez, constaté, vérifié; de somme = vérité.
- 90 « L'histoire à faire de ce haut personnage sera humiliante pour lui » ; tel est, paraît-il, le sens de ce vers.
- 93 Cette tournure de se avec l'imparfait du subj. après ou avant une proposition principale affirmative, exprime un souhait ou un regret. Cp. vv. 102 et 173. Encontre ce, en rapport avec cela, à l'avenant.
- 96 Notez cet emploi superflu de *onc* après *onques*. 91 *Du roy sa volenté* est un tour vicieux, même pour la langue d'alors.
- 117 Merele, 1º le nom d'un jeu (sur lequel voy. les glossaires); 2º l'es-

<sup>(1)</sup> Au vers 2156 de la Prison d'amour (t. I, p. 342) : Qu'ele le met en tel esquel, notre mot a aussi plutôt le sens de « élan, mouvement, impulsion », que celui de « disposition » que je lui ai prêté.

- pèce de pion dont on se sert au jeu de la marelle. Nous dirions aujourd'hui : Les cartes sont changées.
- 128 La virgule est de trop. 132 Je laisse aux archéologues le soin de calculer sur ces données le revenu de Marigny. Dans le précieux cartulaire de Guillaume de Hainaut, acquis il y a quelques années à la vente De Jonghe, pour les Archives du Royaume, on trouve parmi les personnages auxquels le comte Guillaume accorda des rentes ou des terres, aussi le surintendant des finances du roi de France pour une rente féodale de 300 livrées de terre au tournois, ce qui le rendait homme du comte de Hainaut (f° 65 v°; janvier 1308, n. st.). Il serait intéressant d'en connaître les motifs.
- 136 Ton malisce (cp. v. 193), voy. t. I, p. 428. 139 Louvier (le v est intercalaire), loyer, salaire; cp. leuwier, t. I, p. 99, v. 64.
- 142 Le poëte, pour faire une rime, se rend ici peu charitable.
- '159 A mescief, à perte. Je ne sais si le fait allégué ici, relatif au change des monnaies étrangères, est constaté en histoire; l'aveu que fait l'auteur aux vv. 165-6, peut inspirer quelque défiance
- 164 Reviaus signifie-t-il ici débauches ou actes de rébellion? Je n'ose décider.
- 167-8 « Qui une fois a été convaincu d'un forfait, est ensuite soupconné de cent autres. »
- 186 Remetre, synonyme de fondre, voy. t. I, p. 403.
- 195-6 Ces inculpations paraissent chargées.
- 199 De bas estage est encore une exagération. Marigny était d'une famille de Normandie appelée Le Portier, et acheta la terre de Marigny, dont il porta le nom.
- 204 « Et il n'est pas nécessaire de rappeler un exemple plus probant que celui-ci. »
- 213 L'auteur, ami de la vérité, tient encore, à propos de la mort du ministre prévaricateur, à faire entendre que si le châtiment était mérité, il était dû, selon lui, tout autant à l'envie qu'à l'esprit de justice de ses accusateurs. Ici l'histoire est parfaitement de son avis, et les remords de Charles de Valois l'ont prouvé.
- 225 Le grevèrent; l'usage exige le datif li (cp. p. 278, v. 28), qui est en effet la leçon du Ms. A (j'ai négligé de la signaler aux variantes). Cependant, l'accusatif après grever, dans le sens de « charger de chefs d'accusation », qu'il a ici, n'est peut-être pas incorrect.

252 Bien que notre auteur se serve ici exclusivement (cp. vv. 264, 266, 271, 275) du terme conseilleur (nom. conseillieres), le mot conseiller n'en était pas moins fort en usage dans la langue d'oïl (voy. Littré). C'est ainsi que labouriers alterne avec laboureur.

### LXIX. — DES LOSENGERS ET DES VILAINS.

Le poëte adresse aux grands seigneurs deux reproches : de croire trop facilement les flatteurs, qui les perdent, et de mettre en honneur des gens de bas étage, qui les déshonorent.

- 15 Converser, séjourner, circuler. Torchier, estrillier et aplanoier (caresser du plat de la main) sont à peu près synonymes. On dit aujourd'hui vulgairement « frotter la manche » à quelqu'un.
- 26 Gaitier le point, épier le moment. 35 Debatre, combattre.
- $52\,$  « C'est alors seulement que leur pouvoir grandit ».
- 61 *Çains*, ceint, entouré, circonvenu. 74 *Que* (car), p. *qui*, ferait mieux pour la clarté du sens.
- 80-81 Estruient, destruient; plus haut, p. 276, vv. 277-8, nous avions les formes estruisent, destruisent.
- 92 Quant, puisque. 109 Destourner, empêcher.
- 130 Litt. il a mal tiré le pion, c.-à-d. il joue mauvais jeu. 132 \( \mathbb{I}\) yverne, il fait hiver; ce sens du verbe hiverner paraît insolite et n'a pas été recueilli dans l'historique de cet article du Dictionnaire de Littré.
- 144 Construisez: à mener devant (= traire avant, mettre en honneur) coustumes houn. et prof. 149 Diversefier, empirer.
- 177 Changez la virgule en point-virgule.
- 178-180 Mettez deux points à la fin du v. 179 et traduisez : « Si par de pareils discours, on parvenait à faire dessécher cette mauvaise racine et à en arracher la souche, ils seraient dignes d'éloge ».

--

## LXX. — DU PRINCE QUI CROIT BOURDEURS.

- « Malheur au prince qui prête l'oreille aux menteurs et aux faux rapporteurs ». Le poëte développe ce thème en s'appuyant d'un précepte de Salomon, que je n'ai pas réussi à découvrir, du moins dans les termes indiqués par l'auteur.
  - 20 Bourde, mensonge, bourdeur, menteur. L'étymologie la plus accréditée jusqu'ici du mot bourde est celle établie par Diez, qui y voit une contraction de behourde (subst. de behorder, jouter à la lance), donc joute à la lance, puis jeu en général, enfin raillerie, mensonge. Cette conjecture ne présente pas de difficulté quant à la lettre; mais on a lieu de demander si l'idée de jeu, raillerie, plaisanterie, était bien inhérente au mot bourde dès le principe? Le radical burd est constaté en celtique avec le sens de bourdonnement et a probablement donné naissance à nos mots bourdon et bourdonner; on pourrait tout aussi bien y rattacher bourder et bourde; chuchotter, calomnier secrètement (par derrière, v. 59), faire de faux rapports, mentir, sont des idées qui se tiennent étroitement; cp. l'all. Ohrenblaeser, délateur, et le latin susurrare = médire.
  - 29 Avant venir, faire son chemin; l'Allemand dit absolument de même: vorwaerts kommen. 40 S'appairier, s'associer.
  - 45 Desiver est un verbe qui manque aux glossaires, mais que nous avons déjà rencontré dans Baudouin de Condé, p. 152 (v. 15), avec le sens de désunir, qui convient parfaitement aussi dans notre passage. C'est l'opposé de iver = lat. aequare.
  - 56 "Et il est fort à redouter ».

#### LXXI. - LI DIS DE LE TORCHE.

Les princes feraient bien de profiter des exemples des anciens et de ne pas s'entourer de « merdaille », comme ils le font maintenant. Qu'ils soient libéraux et larges, et ils seront d'autant mieux servis; qu'ils imitent, à cet égard, Alexandre, Jules César, le roi Artus et Charlemagne, au lieu de se laisser rançonner par d'avides conseillers, qui les ruinent à plaisir, eux et leurs sujets. Ils marchent à leur perte, comme un voyageur de nuit qui manque de lumière: c'est pour les éclairer que le poëte s'est mis à rimer son poëme, afin qu'il leur serve de flambeau.

- 14-15 « Ils (les serviteurs) n'auront pas de plus grande préoccupation que celle d'accroître leur gloire (la gloire de leurs princes).»
- 26 Le sujet de *ierent* sont les princes; celui de *servoient*, les serviteurs.
- 28 Nous dirions: « Tels maîtres, tels valets. »
- 46 Fere pourveance, se garantir, se créer des appuis.
- 60 « Aucune considération de crainte ne les en eût empêchés ».
- 70-71 Le premier tant que = quamdiu, le second = jusqu'à ce que.
- 75 Li auctoritez, terme collectif, équivalant à « les auteurs ».
- 82 Quert p. cuert, court; ainsi quit p. cuit.
- 104 Si, particule introductive de la proposition principale. Metre o trimphe (v. 110, rechevoir à trimphe), porter en triomphe. Notez la forme trimphe.
- 128 A fès et à carges, abondamment; fès, faix, charge.
- 135 En tant que a quelquefois la valeur de fors que.
- 143 Une syntaxe rigoureuse exigerait ici le subjonctif penast au lieu de penoit, en correspondance avec vousist du v. 141. Ces verbes ont pour sujet « le chevalier » (v. 139), tandis que partist, dans la proposition principale (v. 45), a pour sujet le roi Artus.
- 148 Tenir une chose contre qqn., la lui refuser.
- 159 Le, c.-à-d. la terre. 163 Peüst, eût été puissant. 169 Saint Pere, saint Pierre.
- 192 Vous passez, contentez-vous. Voyez ma note, t. II, p. 440.
- 207 Faire traite, périphrase pour traire, attirer. -- 208 Retraite, retirée, enlevée.
- 226 « Faire venir du plus au moins » est une curieuse expression.
- 228 Quant = car. -229 Assez, beaucoup. -230 Estra indre, se gêner.
- 238 Remanant, restant, exprime ici ce que nous appellerions le bénéfice net. 240 Croistre naître, se produire, cp. Des lus et des bechés, v. 92.
- 232 Feus, cas-régime pluriel de fil. « Car une torche de cire composée de cent fils... »
- 291 Remarquez cette alternation orthographique leur et lor dans les limites d'un seul vers ; il n'est pas probable que le copiste ait

écrit différemment parce que le rapport personnel des deux pronoms est différent.

294 Endroit, quant à, à raison de.

#### LXXII — LI SENTIERS BATUS.

Ce fabliau raconte la façon blessante dont un chevalier s'est vengé sur une dame pour une plaisanterie quelque peu humiliante qu'elle s'était permise à son égard; l'auteur, en le composant, voulait démontrer

> Que tiex d'autrui moquier s'atourne Que sus lui meïsme retourne.

Les deux bons mots qui constituent le fond de ce fabliau ne seraient plus, de nos jours, prononcés à haute voix dans un salon. Du temps de Jean de Condé, on était plus tolérant pour le langage obscène, et le poëte, loin de s'en offusquer, émet le vœu que Dieu veuille faire profiter

L'aventure qu'il a contée A tous ceux qui l'ont écoutée.

- 3 Vergoine, 1º crainte de blesser ou de déshonorer (soi-même ou autrui), retenue, pudeur; c'est là la valeur étymologique du mot, qui vient de verecundia; 2º déshonneur, opprobre. Cette dernière signification, produite par assimilation de notre mot à honte, qui en est un synonyme dans la première, est celle qui a prévalu.
- 4 Besoigne a ici le sens général de chose, affaire.
- 6 Ce vers n'est pas très-facile à comprendre. Le sens qui se presente le plus naturellement, c'est: « Il est d'un homme grossier (mal né, mal élevé) de faire tourner au sérieux une simple plaisanterie.» Il faudrait, semble-t-il, à voir au lieu de de voir; cependant de voir peut être pris pour une expression adverbiale = sérieusement. Dinaux, dans son analyse de ce fabliau, traduit entre parenthèses voir gas par vraies railleries; c'est une erreur, à moins de corriger voir en voirs (rég. pluriel)

et de donner à muer (changer) le sens d'échanger (1). — Je suis porté à croire aussi qu'il faut lire maurès p. maunés (n et v ne se distinguent guère dans les manuscrits), et traduire ainsi : « Il ne fait pas bon de... »; cette leçon s'accorderait mieux avec les vers qui suivent (2).

- 8 « Que celui qui en paie une bonne, peut s'attendre à en avoir une bonne en retour ». Bonne paraît exprimer ici bonne farce, bon mot.
- 17 Athies, petite ville du Vermandois, à 10 kilomètres sud de Péronne.
- 29 Faitice, fém. de faitis, bien fait, gracieux.
- 41 Eschiez est une mauvaise leçon pour eschieus ou eschius, pauvre, dégarni. Il vaut mieux aussi lire lieus au v. suiv.
- 42 « Et il en avait autant qu'il y en a chez les femmes en maint lieu ». Ce vers n'est pas très-heureusement tourné.
- 50 Esteule, éteule, chaume, paille. Espi a nécessairement ici un sens obscène.
- 62 Autour, à son tour. 65 Chascun est un datif.
- 73 Poinille est la forme féminine de poinil, lequel représente un type pectinilis, dérivé de pecten.
- 77 De vouloir entier, de tout son sérieux.
- 104 Ce passage aurait pu fournir à M. Littré, s'il l'avait connu, un exemple du xive siècle pour l'emploi du verbe chaponner.
- 115 et suiv. « Peut-être qu'il connaissait un peu la conduite de la dame, ou que quelque soupçon s'en était répandu à propos de négociations matrimoniales ».

#### LXXIII. — LI DIS DE LA FONTAINE.

Quel qu'en soit le contenu, gai ou sombre, un « bel dit nouvel » est toujours utile ou agréable. C'est pourquoi Jean de Condé va nous rimer une vérité, savoir : « Il est, en toute circonstance, beau de servir un homme vaillant ; d'une manière ou d'autre la récompense en arrive toujours ». Après cet exorde le poëte s'extasie sur le preudome, qui est en vaillance parfais; il le compare tour à tour au soleil qui « tout en-

<sup>(1)</sup> Le sens serait saisissable de prime abord, s'il y avait : Mannez fait movoir (s'élever, surgir) de voirs gras.

<sup>(2)</sup> Dans le seul exemple cité par Roquesort à l'appui de son article maunez, je pense qu'il faut également lire mauvez.

lumine », puis à l'étoile tremontaine, qui guide les marins, enfin à la fontaine, qui répand sans cesse la fraîcheur et la vie.

- 20 Là afierent, pour cela il faut. 24 Notez cette forme conjoie, concurrente avec conjoist.
- 28 Sentier ou sente a souvent la valeur du grec 666, ou \$\mu 15000;\$ méthode, moyen. 36 Seson, opportunité; ailleurs, le mot signifie faculté, ainsi dans le dit qui suit, v. 72.—42 Mestrere, propr. faire un mauvais coup (au jeu), fig. = mesprendre, mal faire.
- 48 Sus tele atente, dans cet espoir. Merite (féminin), l'o récompense (comme ici), 2° ce qui en rend digne, mérite.
- 50 Cognoissance, intelligence, sagesse.
- 69 Endeter une chose, la recevoir comme chose due, la mériter, cp. l'all. verschulden, de schuld = dette.
- 82 Refait a quelquefois le sens moral de réjoui, heureux. 101 Se raloient, se rallient.
- 118 En abandon, à pleine disposition. 122 Amender se rapporte ici à la richesse, à l'abondance.
- 124 Bien est qui, heureux celui qui... Je ne pense pas qu'on puisse traduire par : Multi sunt qui.
- 128 Sans ce que = sans que. \_ 133 Envoisie, joyeuse.
- 144 Flotter, abonder; de flot, comme abonder de onde.
- 157 « Qui n'a pas de mesure dans sa manière d'agir ».
- 160 Pourpens, réflexion. 163 Franchement, noblement.
- 164 Avancement se rapporte à avancier dans le sens de prospérer dans ses affaires; donc prospérité.
- 177 « Ils ne pourront trébucher (litt. faire un faux pas) ».
- 181 J'hésite encore entre porpris (entouré) et por pris (pour prisonnier). L'ont; la syntaxe moderne veut le subjonctif après tel, quand le fait verbal implique une simple possibilité; notre auteur se permet très-souvent l'indicatif, cp. vv. 9 et 173.

## LXXIV. — LI DIS DU MANTEL SAINT MARTIN.

Blame de l'avarice; éloge de la largesse, rattaché à la légende du manteau de saint Martin. Si, d'une part, la largesse se dépouille quand il le faut, d'autre part, elle doit s'unir à la prudence et à la mesure (largesce senée), afin qu'elles la gardent de fourmener.

- 3 A son droit, comme il faut, convenablement.
- 4 Notez l'alternation des formes voions (vv. 4 et 150) et veons (v. 12).
- 8-9 Remarquez la séparation du sujet-infinitif *li garders* de son régime *l'avoir*.
- 24 Quois, sans réserve, entier (cp. l'angl. quite).
- 29 Lame, dalle funéraire. 35 Se remort, se représente, se rappelle (voy. t. I, p. 398, v. 264).
- 40-41 Ces trois as mis à la suite l'un de l'autre font mal.
- 42 Departis est un terme bien équivoque; il peut signifier aussi bien participant (et c'est le sens qu'il a ici) que séparé, éloigné.
- 47 Repons, de repondre, cacher (v. 133). 48 Celer change, en syllabe tonique, l'e radical en oi; cp. peser, poise.
- 61 Astenir, 1º s'abstenir (v. 4); 2º retenir, empêcher.
- 64-5 « Que rien ne lui est plus pénible en fait d'actions »; l'uevre par opposition au sentiment ou à la parole.
- 78 « Reconnaître et comprendre ». 89 Don parant, un don d'une certaine apparence.
- 113 Se prendre près; il résulte bien de la comparaison des vv. 175 et 177, que cette locution exprime « se mettre à l'étroit ».
- 122 S'aævre, voy. t. II, p. 81, v. 6. 126. Vaillance, valeur.
- 136 « Savoir où mettre la main », savoir où s'en procurer le moyen.
- 139 « S'il se tire d'embarras (litt. se couvre, se targe) au moyen d'une promesse ». 140 Metant, disposé à donner, cp. Dit de la Torche, 119: larges et metans.
- 146 Il en est bien à qqn., tour impersonnel, pour «il s'en trouve bien ».
- 149 « Qu'il donne avec sagesse ».
- 150 et suiv. Le sujet de *fet* est la proposition subordonnée qui suit : « Car on voit souvent que l'absence de mesure dans les dépenses et les largesses mène bien des hommes, tant fous que sages, à leur perte ».
- 157 Ne fet, c.-à-d. n'aquiert pas grande louange.
- 164 « Afin qu'il ne doive s'en abstenir, par la raison qu'il n'a de quoi payer (*finer*), quand il s'agit de s'exécuter largement ».
- 169 « Car il l'empêche de se fourvoyer ».
- 175 De qui = pour lequel (cp. v. 178). Voyez. pl. h. v. 113.
- 198 Parteurs, partageurs, intéressés. Entais, voy. p. 349, v. 753.

---

## LXXV. - LI DIS DES LUS ET DES BECHÉS.

Les lus, ce sont les rois, qui se nourrissent du menu poisson; les bechets, leurs fonctionnaires, qui font encore pis qu'eux, puisqu'ils coupent les vivres, en les mangeant eux-mêmes, à leurs propres maîtres.

- 1 Se pourveoir a ici la valeur de se préoccuper, se mettre en mesure. — 14 Entrelessier, interrompre.
- 26 « Mais je crains qu'ils « ne l'entendent à contre-cœur ».
- 27 Lus, nom. sing. de luc (v. 113), it. luzzo, brochet, du latin lucius.
- 33 Par tant que, pour peu que.
- 35 Brene, probablement pour bresne, bresne, brème. Roche, raie, de l'all. roche; le mot se dit encore en rouchi.
- 36 « Avoir sa sentence rendue », être irrévocablement condamné.
- 39 Bechet, dimin. bechetel (v. 76), saumon, auj. encore appelé becquet. Cp. Dit des Jacobins, 144.
- 40 Rechet, retraite, demeure. 42 Moison, mesure, grandeur: lat. mensio, dimension. 43 Menuise, menu poisson.
- 50 Le sujet est li lus. 51 Ains (préposition), avant.
- 56 Esmaieur, tourmenteur. 71 Les ochoisouner, trouver ochoison (matière à plainte) contre eux. 73 Enanzler, serrer de près.
- 77 Rocin paraît être un synonyme de menuise. Ma copie porte bien rocin; j'aurais cependant, jusqu'à meilleure information, proposé de lire plutôt rotin (de rote, troupe), si la rime larrecin ne favorisait la leçon rocin.
- 89 Fruchefier, fructifier; le changement du groupe ct en ch, qui est normal en espagnol (octo-ocho, directus-derecho), se rencontre encore en français dans fléchir de flectere, cacher de coacture, empêcher de impactare. La vieille langue tirait directement de fructus les mots fruchier, fructifier et frucherie, fruiterie.
- 92 Creüst; croistre prend parfois le sens de s'élever, se produire, cp. en all. erwachsen.
- 109 Confondre, ici dans le sens neutre d'être confondu (ruiné).

- 114 Engloutre, cp. t. I, p. 410 (v. 111). Entais, disposé, prêt; voy. pl. h., Mantel St. Martin, 198.
- 116 Si le traie à lui, qu'il se l'applique.

## TABLE ALPHABÉTIQUE

#### Pour les deux volumes de JEAN DE CONDÉ

DES NOTES LES PLUS INTÉRESSANTES

AU POINT DE VUE DE LA L'EXICOGRAPHIE ET DE LA GRAMMAIRE !.

A (préposition), omis devant l'infinitif, 338°, 381°, devant un substantif, 335°.

Aaisemence, 332\*.

AATIE (faire), S'AATIR, 334\*.

Аве́ (estre en), 385°.

ACCEPTABLE, 448.

Accusatif, employé pour le sujet logique, 383, 458, 343\*, 358\*.

Acouchier (s'), 383.

Acouvrir, 346\*.

Acroire, s'adonner, 381\*.

Adengner, 456.

Adrechié de, 370\*.

Adverbe fléchi comme un adjectif, 390, 394, 399.

Affier, 451.

Affirmée (main), 441.

AGARDER OU AWARDER, 402, 409.

AGENEILLER, 391.

AHAN, 431, 437.

AJOURNER, assigner, 388, 457.

Alegier, alléguer, 424.

ALENER, 394.

ALIER (Alixandre d'), 390.

ALONGHIER, 412.

AMEURE, 427.

AMPARLIER, 449, 336°.

AMUIR, 429, 330\*.

Anciennour, 404.

ANGELE, 427,

Anrenuef, 437.

AOUVRIR (s'), 400; 356\*.

Apaisancier, 453.

APARMAIN, 411, 458.

APIERT, 396, 405.

Aquis, réduit à l'extrémité, 390.

Arbalestriaus (joueur d'), 393°.

ARÇOIER, 422. Peut-être faut-il

interpréter le mot par reculer ou hésiter; qui sait, si nous n'a-

vons pas ici à faire à un mot flamand : aarsen ou aarselen,

reculer, tergiverser?

AROUTER (s'), 403.

ARTILLEUS, 395°.

<sup>(</sup>I) Cette table comprend surtout les mots ou locutions omis ou insuffisamment traités dans les glossaires existants de la langue d'oil. Les chiffres indiquent les pages; ceux accompagnés d'un astérisque s'appliquent au deuxième volume de Jean de Condé.

Assanler, se marier, 442.

Assens, participe, 357\*.

ATAIGNANT, 449.

Auctorité, sujet grave, 378\*, =

les auteurs, 398\*.

AUMUCE, 352\*.

Avel, 354\*.

Avœc, 427.

Avoir en qqn., tour impersonnel,

409.

Baillier, prendre, 423.

BARBIERE, 422.

BARGAINGNE, 382, 417.

Bargaingnier, 420.

BASTIR, 343\*, 381\*.

BATESTAL, 408.

BAULIER, 441.

ВÉЕ, 388.

BESTAILLE, 347\*.

BIENVIGNIER, 391.

BISCORGNET, 383'.

BLANCHES (servir de), 383.

Вове, 443.

Bonne, subst., 401\*.

Borgnet, 383\*.

BOURDE, 398\*.
BOYEL (*lier*), 385,

Boudine, 457.

BRUILLET, 420.

Buisses (oster), 353\*.

C final, remplaçant i au parfait

défini, 331°, 343°.

CAINT, circonvenu, 397\*. CANDELER, chandeleur, 428.

Carier, sens neutre, 429.

CARRIERE, 451.

Caudiel, 383.

Chaponner, 401\*.

CHAVIR (SE), 414, 453.

CHEVELIER, 440.

Chinchevens, 329'.

Сніроце, 382\*.

CIFLERIE, 412.

CLERIR, 328\*.

Coilloite, 329\*.

COMBIEN QUANT, 401.

Comparage, 350\*.

Concile (faire), 430.

Conduit (metre, prendre en son),

405, 359\*.

CONDUIT, terme musical, 328.

Conquerre, sens absolu, 428.

Conquest, 380\*.

Conseil, 385, 442.

Conte (tenir),  $369^*$ .

CONTENT, subst., sens abstrait et

concret, 399, 426.

Coquille, 382\*.

COURANT, adv., 447.

COURATIER, 375\*.

Courer, se soucier, 450.

Courous, 385.

Courtois, 355\*. Coustume, 404.

COUVENANT, 392.

Couvine, 392.

CREMETEUS, 447.

G. / 000

Criée, 382.

CRIEME (p. crient), 451.

Croire, donner à crédit, 449.

Cuidier, présomption, 456.

Dativus ethicus, 391.

DE (fendre le), 441.

Deçoivre (se), 407.

Decrevé, 457.

DEFAUTE, perte, 444.

DEFFIANCE (faire), 387\*.

DEFFORCIER, 437.

DEFORAIN, 421.

Deliter, suivi du datif, 436.

Delivre, adj., 386; à delivre,

455, 355\*.

DELIVRER, mettre bas, 371\*.

DEMARC, 430.

Demie, 345\*, 365\*.

DENIER DIEU, 409.

DEPARTI, 403\*.

DEPORT, 422.

DEPORTER, 386, 417, 422.

DESCANTER, 448.

Desclairier, 356\*.

DESCONNEY, 457.

Desiver, 398\*.

Despareillié, 349\*.

Despersité, 385\*.

DESPIERT, 395.

DESPITIE, sens actif, 359\*.

Despointier (se), 382\*.

Despoise, 397.

Despondre, 334\*.

Desregner, 345\*.

Dessegurance, 367\*-Dessiver (se), 407.

DESVOYER, 386, 399, 407.

Dete (mettre en), 414.

DEVISER, 382, 351\*.

Diervé, 389.

DIERVER (SE), 456.

 $Dont = si, 332^*.$ 

Doubler, terme musical, 448.

Doulouser, 418.

Drecie, subst., 332\*.

Efforcier, 384, 452, 346\*, 394\*.

Effréement, 349\*, 379\*.

Effrein, adj., 415.

Embourer (s'), 459.

EMPUR, 425.

ENCACHIER, 329\*.

Encharchier, 334\*.

Encontre, subst., 406.

Encorder, 369\*, 384\*.

Encorer, 355\*.

ENCRIEME, 451.

ENDETER, 402'.

Endroit, rang social, 382, 340°.

Engaingne, 387, 420.

Engloutre, 404\*.

ENGOULER, 385\*.

Engramoier, 388.

Engrant, 386.

Engresser, 429, 371'.

Ensievir, 439.

Ensoing, 391.

Entais, 349\*, 404\*.

Entait, 349\*.

ENTENT, intentus, 341.

Entente (metre) après, 335\*.

Entre, 429, 351".

Entreduire, 395.

Entregeteur, 393\*.

Entrelessier, 394, 404°.

Entretaille, 382\*.

Envoie, adv., 390, 435.

Envie (par), 328\*.

ERREMENT, 392, 451.

ESCARN, ESCAR, 420.

Escauder, 452, 334\*; os escaudé,

442.

Escence, héritage, 435.

Eschillié, 393.

Esciu, eschiu, eskieu, 401, 342°.

Escors, 425.

ESCORTEMENT, 449.

ESCUEIL, 368', 395'.

Esligier, 449, 385\*.

ESLONGIER, 412, 447, 346'.

ESMETRE, 456.

Espanir, 359\*.

ESPAUTRER (s'), 441.

Espès, 335\*.

Espir, 434.

Esprès (sour l'), 458.

Essorber, 417.

ESTAGE, 434, 343°.

ESTAL (rendre), 408.

Estampie, 333°.

Estoc (d') et de taille, 408.

Estoffer, 425.

Estre, suivi d'un adv., 357\*.

Estrine (faire), 422.

Estruire, châtier, 400.

FAINDRE, 330\*.

Faire, profiter, 354; faire bien,

Fais (à un), 388. Ajoutez l'exemple suivant: Cil setournent tuit à un fès (Renart, v. 13,428).

Faitis, 393\*, 401\*.

Fameillous, 331\*. Faute (jeter à la), 391.

Feillon, 422.

FERRANT, 452.

FESTISSER, 400.

FIAUMENT, 427.

FIELTRE, 449.

FIENS, 402.

Firge, 380\*.

Flaieler, 411.

Flassaire, 457. Fol visage, 387, 422.

Foxs, 459.

Force (faire) à, 437.

Fors (li), 399, 428, 338\*. 360\*.

Fors = mais,  $348^*$ ; fors que non,  $340^*$ .

Fourmis, masc., 366'.

FRAIELER, 411.

FRIENTE, FRINTE, 387.

FRION, 329\*.

Fruchefier,  $404^*$ .

Fust, 433.

GARISON, 382, 436.

Garnison, 346\*.

GENDRE, rejeton, 349'.

Génitif après la négation, 383.

GLAI, 375\*.

GONCE (GOUCE?), 349'. Il se peut que le mot gons, qui m'est resté inin-

telligible dans le t. I, p. 161, v. 269, et qu'il faut peut-être lire gous, soit le même mot. Le mot prosne, dans ce cas. pourrait être le primitif de prosnet, que

Roquefort renseigne avec le sens de barrière.

Goulouser, 418.

GUIMPLE, 421.

HAIRE, peine, 455.

Halé, 457.

**На**кроіт, 397.

Haut, subst., 345\*.

Hautain, 367\*.

Heteus, 359\*.

HIER, verbe, 441.

HIRETAGE ( $\hat{a}$ ), 348\*, 395\*.

HŒR (jeter), 413, 415.

Номте, такс., 422.

Huers, 396, 415.

HUIHOT, 410. HUMELIER (s'), 430, 344\*.

IERC, je serai, 403.

Interrogative (tournure), pour exprimer l'hypothèse, 389°.

IVERNER, 397'.

JA SINE, 358'.

Joins, jones, 348.

Joint, adj., 423, 348°.

JOSTER, 399.

Jour (toute), 399, 406.

LAME, terme de tisserand, 357.

LAME, dalle funéraire, 455, 403°.

Lancier qqn., 429, = s'élancer, 452.

LANGE, 429.

Lasquir, 450.

Legier, 434.

Legs, promesse, 441. Leur = là où, 414, 426.

LEUWIER, 432.

Li, pronom accus. fém., 440.

Lichon, discours, 416. Lier, embrasser, 454.

Lige, 361\*, 372\*.

LIGNEMENT, 362\*.

Loinsiaus, 392°. Longaingne, 388.

LONTAIN, contraire, 430.

Loudier, 386.

Lui, féminin, 432; lui tierc, 431.

MAHOMET, 370\*.

MAIEMENT, 343\*.

MAINAGE (retenir de), 425.

MAIRT, de marcir, 453.

Maisnie, sens concret, 423, 350\*.

MAL REVENANT, 423.

Manant, 381.

Mar, 423.

Marchir, 308, 417, 453.

Masure, 416. Mellieus, 382.

Menestraudie, 391\*.

MERLIER, 329\*.

Mesaise, féminin, 349\*.

Mesconter, 363\*, 380\*.

MESERRER, 380'; meserreres, 428. MESOFFRIR, 456, 381', 386'.

MESPARTIR, 363\*.

Mespasser, 345\*.

MESTRERE, forligner, 394\*.

METANT, adj., 403\*.

METRE SUS, 433.

MEURE, 427.

MIE, médecin, 439.

MIGNOTISE, 383\*.

Moe, moue, 459, 352°.

Mokerie, 411, 352\*.

MOKIER, 382.

Monstre ou moustre, 398, 344.

Mont (en un), 424.

MONTER, 423, 328', 355\*.

Moustré, renommé, 459.

Mucier hors, 352°, Neté, subst., 365°.

Nourir (SE), 454, 394\*.

OBEÏ, obéissant, 430.

OBEÏR, emploi réfléchi, 428. Cette note est rectifiée p. 330°.

OBSCURER, 419.

Ofrans, serviable, 448.

On, omis, 448.

ONT, désinence verbale p. cnt, 376\*.

OPOSER, 458.

OR AINS, 303\*.

OT, désinence d'imparfait, p. oit, 404.

OUBLIANCE, défaillance, 431.

Oublié, sens actif, 397; oublier le jour, 437.

PALU, masc., 433.

PAR LUI, à part lui, 456.

Paraler, 440, 347\*.

Pardonner, 363\*.

PARENT  $(l\grave{a})$ , 454. PART (clamer)  $\grave{a}$ , 405.

Parti, monnaie, 362\*.

Partir de qqn, 364\*.

Pas (le), aussitôt, 454.

Passer (se), 440, 443, 399\*.

PENABLE, 412.

Pendre, pencher, 459.

Penser, soigner, 386, 408.

Percevoir (se), 346\*; perceü, sens actif, 456.

Perde, 386\*.

PEUTURE, nourriture, 451.

Piu, pieux, 457, 354\*.

Plain (à), 347; en un plain, 346.

Plestengier, 406. Pluiseur, 444. PLUS (li), 388. Poeste, 358\*. Pohier, 387. Poinille, 401\*. Point (metre  $\dot{a}$ ), 390, 459. POULAGE, 395.

Pourchacier, 351\*.

Pourposer, considérer, 418.

Poursaillir, 450. Poursievre, venir en aide, 443.

Près se prendre), 403\*.

Presente (faire une chose), 363\*.

Presti, pétri, 356\*. PRIEUSE, 439.

Prouvoire, 391°.

Quant, car, 444, 355\*.

Quaresmiel, 437. Que ou qui, omis, 372\*.

Querele, 385.

QUINTER, 448. Quite et quite, 341\*.

RAIN, 426.

Rains, reins, 410.

RAMPONER, 332\*.

Rebours, adj., 413.

RECREANT, 387\*. RÉE (à), 401.

Refait, 402\*.

REFUIT, 407.

REGART, point de vue, 445.

REGARDER, surveiller, 442; se regarder, 400, 453.

Remanoir, 383, 340\*.

RENVIER, 384\*.

REPAIRIER, 439.

Repentir (se), 389, 428.

Rescourre, 415, 322\*.

Respasser, 439.

RESPITIER, 364\*.

RETER, 376\*.

Reverie, 331\*.

Reviel, 396, 409, 452, 346\*.

Revierser, 451. REWARDER, 439.

Risée, 352. ROCIN, 404\*.

Roi, au superlatif, 339\*.

Roiste, 345\*.

Romans, adj., 394; romant, subst.,

ROUBLIEUS, 455, 369\*.

Ruste, Ruiste, 399.

RUYER, 387.

SAGE de, 417, 447.

Saisine, 350\*.

Samplus, 427.

Sanlant (faire) de, 387.

Sans, suivi de  $\hat{a}$ , 425; du participe présent, 354\*, 391\*.

SAUCE, 416.

Saus, payé, 390.

SAVEREUS, 405, 334\*, 379\*.

SEEILLER, 348\*.

SE NON, dépourvu, 384, 394\*.

Sentier, 402\*. Sés, subst., 425.

Sī, jusqu'à ce que, 443, 340°.

Siens, lat. sciens, 441.

Sole (qui ou où je),  $365^*$ . Solvre, limite, 369\*.

Solissent, de soloir, 384\*.

SOLTAIN, SOUTAIN, 453, 353\*.

Sox, pour sa, 403.

Southier, tremper, 332\*.

Souffraiteus, 413.

Souhaidier, 384\*. Sourgon, 436.

Sourquerir, 398.

Sus, contre, 395, 417.

TAILLANT, 442, 357\*.

TANER, 441. TANT QUE (en), 386\*, 399\*. Targier (SE), 438. TENDANT, subst., 435. TENEMENT, 458. Tolle, subst., 385\*. Tombele, 328\*. Toueillier, 355\*. Tour, résultat, 433. Trait ( $\hat{a}$ ), 427, 344\*. Traites, p. traiez, 335\*. TRAITIF, 448. Trenchant, au figuré, 394. TRESBLE, 434. Тимрне, 399. Truef (faire), 330\*. Tumberel, 354\*. ULLER, 451,

UN ET EIL, 449; uns et autres,  $349^*$ . USAGE, 401. USERER, 401. V, lettre intercalaire, 449, 339\*. Valissant, 456. VENIR, marquant progession, croissance, 413, 447; = convenir, 400, 330\*. Vergier, verbe, 459. Vergongne, 396, 400\*. VERTIR, 453. Viés, 451. VILENIE, VILONIE, 377\*. VINAGE, 426. VOYANT, préposition, 422, 345\*. Widier, 409, 432, 456. Wінот, 410, 379°.

FIN DE LA TABLE DES NOTES.



## ERRATA.

- P. 4, v. 86, 1. fu p. fut.
  - v. 97, 1. diviers p. divers.
- P. 8, v. 237, mettez faire u dire entre deux virgules.
- P. 12, v. 368, mettez une virgule après finée.
- P. 14, v. 418, l. disner p. disnier.
  - » v. 425, l. et p. el.
  - » v. 445, l. autres p. autre.
- P. 27, v. 856, l. tés ou teis p. tel.
- P. 29, v. 921, il faut lire: Nos grises cotes de Cistiaus.
- P. 31, v. 991, l. Pour ce au lieu de Seur ce.
- P. 32, v. 1044, il vaut mieux remplacer le et des Mss. par se.
- P. 33, v. 1057, effacez la virgule.
- P. 54, v. 1095, mettez une virgule après aiment.
- P. 55, v. 1145, l. sans p. sons.
- P. 48, v. 1564; après ce vers le compositeur a laissé tomber le suivant : Celi de Dieu qui tous jours dure.
- P. 49, v. 1, mettez une virgule à la fin du vers.
- P. 52, v. 93, l.: Que l'un est loing et l'autre près. Voy. les Notes explicatives.
- P. 53, v. 146, il faut un point d'interrogation à la fin.
- P. 55, v. 184, l. li cors p. le cors.
  - » v. 208, il faut, à la fin de ce vers, une virgule au lieu des deuxpoints; et à la fin du suivant, un point-virgule. Le que qui commence le v. 210 équivaut à car.
- P. 59, v. 333, morsure est une erreur du Ms. p. mort sure.
- P. 71, v. 720, peut-être faut-il lire gouces p. gonces. Voy. les Notes explicatives.
- P. 72, v. 767, une virgule à la fin.
- P. 73, v. 797, l. sa p. la.
- P. 74, note, 1.834 p. 856.
- P. 75, v. 858, l. li frait p. le frait.
- P. 81, v. 1060, un point-virgule à la fin.

- P. 84, v. 1148, l. desplaist p. deplaist.
  - » v. 1162, effacez les deux points.
- P. 85, v. 1185, l. sa p. la.
- P. 87, v. 1241, une virgule à la fin.
- P. 90, v. 1341, l. despoulliez p. depoulliez.
- P. 105, v. 54, une virgule à la fin.
- P. 117, v. 16, l. grans p. grant.
- P. 418, vv. 55-54, remettez (selon l'ordre du Ms., que j'ai erronément changé) le v. 34 avant le v. 33.
- P. 432, v. 85, l. C'est p. Cest.
- P. 453, v. 4, l. sui p. suis.
- P. 436, vv. 92-93, lisez: Car lor loialtés retorna

## Le tirant à misericorde :

- P. 140, v. 28, rétablissez la leçon du Ms.: qui je soie. Voy. les Notes explicat.
  - » v. 58, reportez la virgule au v. suivant, après le mot cuer.
- P. 145, v. 11, il faut un point à la fin.
- P. 146, v. 36, mettez une virgule à la fin.
- P. 456, vv. 145 et 146, l. Ou au lieu de Où.
- P. 161, v. 2, une virgule à la fin.
- P. 162, v. 43, l. Ne n'aront p. N'en aront.
- P. 164, v. 85, l. pluseur p. pluseurs.
- P. 190, v. 21, l. vilounie p. vilenie.
- P. 205, v. 71, mettez une virgule après fais.
- P. 206, v. 114, remplacez le point par une virgule.
  - » v. 117, remplacez la virgule par un point-virgule.
- P. 212, v, 42, l. estre counoissans p. est recounoissans.
- P. 213, v. 66, l. mains p. maint.
- P. 219, v. 73, l. aucuns p. aucun.
- P. 230, v. 42, l. maus p. mal.
- P. 232, v. 105, remplacez le point-virgule par une virgule.
- P. 235, v. 17, intercalez à après ennoie.
- P. 257, v. 64, l. cou frait p. c'on frait.
- P. 252, v. 88, mettez une virgule au lieu du point.
- P. 254, v. 161, l. charnés p. charnez.
- P. 255, v. 183, l. La char p. Sa chars.
- P. 271, v. 128, supprimez la virgule.
- P. 278, v. 19, l. li cuer p. les cuers.
- P. 282, v. 177, mettez un point-virgule au lieu de la virgule.
- P. 290, v. 58, l. Cil p. Cilz.
- P. 296, v. 216, l. Tel gent p. Tiex gens.
- Au t. I, p. 458 (v. 506), j'ai qualifié d'inconnu le mot estrumelé. Il se trouve dans le Glossaire de Gachet, qui le traduit, avec raison je pense, par agile, aux grandes jambes, et le rapporte, comme moi, à trumel, jambe.
- Au t. H. p. 425, l. 4, lisez petite-fille p. fille;
  - p. 456, changez à la marge le chiffre 44 en 52.

## TABLE DES MATIÈRES.

....

|          |                                           | Texte. | Notes explicatives. |
|----------|-------------------------------------------|--------|---------------------|
|          |                                           | Pages. | Pages.              |
| XXXVII.  | La messe des Oisiaus                      | 1      | 327                 |
| XXXVIII. | Li dis d'Entendement                      | 49     | 343                 |
| XXXIX.   | Li dis de Gentillesse                     | 97     | 356                 |
| XL.      | Li dis des Haus homes                     | 103    | 558                 |
| XLI.     | Li dis de l'Ome qui avoit trois amis      | 111    | 559                 |
| XLH.     | Li dis du Vrai sens                       | 117    | 360                 |
| XLIII.   | Li dis de la Candeille                    | 125    | 361                 |
|          | Ave Maria                                 | 129    | 562                 |
| XLV.     | Li dis des Deux loiaus compaignons        | 133    | 365                 |
| XLVI.    | Li dis de Cointise                        | 139    | 364                 |
| XLVII.   | Vier retrograde d'Amours                  | 143    | 565                 |
| XLVIII.  | Li dis du Fourmis                         | 145    | 566                 |
| XLIX.    | Li dis de Fortune                         | 151    | 367                 |
| L.       | Li dis de Franchise                       | 157    | 269                 |
| Ll.      | Des Mahommés aus grans seigneurs          | 161    | 570                 |
| LH.      | Des Charneis amis qui se heént            | 167    | 571                 |
| LIII.    | Li lais de l'Ourse                        | 171    | 371                 |
| LIV.     | Li Confors d'amours                       | 177    | 572                 |
| LV.      | De l'Ipocresie des Jacobins               | 181    | 575                 |
| LVI.     | Des Vilains et des Courtois               | 189    | 377                 |
| LVII.    | Du Clerc qui fu repus deriere l'escring . | 197    | 578                 |
| LVIII.   | Pourquoi on doit femes honorer            | 205    | 579                 |
| LIX.     | Li dis du Papeillon                       | 211    | 281                 |
| LX.      | Li dis du Singe                           | 217    | 582                 |
| LXI.     | Des Mauvais usages du siecle              | 225    | 584                 |
| LXII.    | Li dis de Portejoie .'                    | 229    | 585                 |
|          |                                           |        |                     |

|                                             | Texte. | Notes explicatives. |
|---------------------------------------------|--------|---------------------|
| • ,                                         |        |                     |
| LVIII Li die du Lee du monde                | Pages. | Pages.              |
| LXIII. Li dis du Los du monde               | 235    | 586                 |
| LXIV. Li dis du Vilain despensier           | 241    | 387                 |
| LXV. Li dis de Biauté et de Grasce          | 245    | 388                 |
| LXVI. Li dis des Jacobins et des Fremeneurs | 249    | 588                 |
| LXVII. Li dis de Force contre nature        | 261    | 595                 |
| LXVIII. Li dis du Seigneur de Maregni       | 267    | 395 ·               |
| LXIX. Des Losengers et des Vilains          | 277    | 397                 |
| LXX. Du Prince qui croit bourdeurs          | 285    | - 598               |
| LXXI. Li dis de la Torche                   | 289    | 598                 |
| LXXII. Li dis du Sentier batu               | 299    | 400                 |
| LXXIII. Li dis de la Fontaine               | 505    | 401                 |
| LXXIV. Li dis du Mantel saint Martin        | 212    | 402                 |
| LXXV. Li dis des Lus et des Bechés          | 521    | 404                 |
| Table des notes                             | 405    |                     |
| Errata                                      | 415    |                     |

FIN DE-LA TABLE DES MATIÈRES.







Baudouin de Condé - Dits et contes.

FUNTIFICAL MATTRUTE OF MELLINE ALS WARS

59 QUEEN'S PARK CHEEENT

TORONTO—5, CANADA

17899

